QUARANTE-SEPTIÈME ANNÉE

**VENDREDI 1« JUIN 1990** 

FONDATEUR : HUBERT BEUVE MERY - DRECTEUR ; ANDRE FONTAINE

La déstabilisation de l'URSS et le sommet de Washington

# En réclamant la « souveraineté » de la Kussie

## Une chance pour la Fédération ?

tation de fonceur. A peine élu à la tête de la Fédération de Russie, il a exposé un programme de grande envergure, allant du rejet pur et simple du plan économ clamer dans les cent jours la « souveraineté » de sa Républi-

russe trouve au sein de son Par-lement la majorité nécessairo, ses initiatives pourraient jouer un rôle bénéfique. D'abord parce réformes qui s'était dangereuse-ment enlisé ces derniers mois. Au moment où l'absence de perspectives poussait au désespoir une population déjà acca blée par les difficultés économi à un poste qui est en gros le second de l'URSS est de nature à ranimer la confiance bien au delà

C'EST également toute la restructuration de la Fédérelancée. Pour avoir perdu au moins deux précieuses années. M. Gorbatchev éssit visiblement impuissant à mettre en place le nouveau pacte fédéral qu'il appelle de ses vœux tout en gérant les revendications de populations de plus en plus

L'approche de M. Eltsine a l'avantage, elle, de renyerses bliques de se définir d'abord elies-mêmes et de mettre au point leurs structures internes, rès quoi seulement la synthèsi sera faite au niveau fédéral.

DLUSIEURS conditions I seront cependant nécessaires pour avancer dans cette vois. La première est que le « centre » accepte une révision radicale de la conception qu'il s'est touiours faite de l'Union. une conception que partageait encore tout récemment M. Gorbatchev lui-même. M. Eltsine affirme ainsi que la Constitution de l'Union ne saurait prévaloir sur celle de sa République, alors que le reproche fait aux Baites, par exemple, est précisément d'avoir donné la priorité à leurs propres lois sur celles de Moscou. Et si la « variante Eltsine » avait l'avantage de permettre à terme le retour éventuel dans l'ensemble ex-soviétique, fût-ce au prix d'arrangements spéciaux, de pays devenus indépendants, il faut bien admettre que cette fédération « à la carte » serait plus lâche que tout ce qui existe actuellement dans le monde, des Etats-Unis à la Suisse et même

Une autre condition est que amertume et joue le jeu du dialogue avec quelqu'un qui ne se cache toujours pas d'être son opposant et rival politique. Qu'il accepte aussi une réduction considérable de ses pouvoirs, puisque M. Eltsine ne lui laisse plus guère que les responsabili-tés de la défense et de la sécurité, pas même entièrement celles de la diplomatie. Et qu'il volonté en ouvrant enfin le dialogue avec la Lituanie.



# M. Eltsine affaiblit M.

A peine élu président de la Fédération de à Washington avec M. George Bush. Avant de Russie, M. Boris Eltsine a déclaré, mercredi quitter Ottawe pour les Etats-Unis, le prési-30 mai, que « la Russie sera îndépendante en tout a dans cent jours. Cette nouvelle offensive du chef de file des radicaux s'ajoute aux difficultés qui affaiblissent M. Gorbatchev alors qu'il engage d'importantes négociations

WASHINGTON

de notre envoyé spécial Lorsque l'avion de Mikhail Gorbatchev toucha le sol américain, sur la base militaire d'Andrews, mercredi 30 mai en fin d'aprèsmidi, ses hôtes américains en savaient déjà un peu plus sur les intentions du président soviétique et sur la tonalité qu'il comptait donner à ses entretiens avec le chef de la Maison Blanche.

Il arrivait à Washington, précédé de l'une de ces formules imagées dont il est friand, une « petite phraso » musicale qui lui avait permis, dès l'étape canadienne, de donner le la. L'insistance des dirigeants occidentaux à prôner l'appartenance à l'OTAN de la future Allemagne unifiée évoquait aux oreilles de M. Gorbatchev un « vieux disque rayê » qui ne « lui

Occidentaux à vouloir dicter leur propre solution sur le statut de l'Allemagne unifiée à un « disque rayé », leur demandant de « changer convenait pas ». « L'aimerais, avait-il suggéré, que nous trousions une autre mélodie ». Ce prélude d'Ottawa semblait donc confirmer d'embiée deux prédictions, sou-

vent faites ces derniers jours : d'une part, le sommet de Washington serait dominé par la question allemande, d'autre part, le prési-dent soviétique n'entendait pas, quant à lui, changer de « mélodie. L'hostilité de l'URSS à une Allonagne unie membre à part entière de l'alliance atlantique restait donc intacte. Comme, de son côté,

l'administration américaine avait pris soin, « en attendant Gorbatchev », de rappeler son attache-ment à cette même appartenance de l'Allemagne à l'OTAN, les présidents risquent de donner lieu pendant trois jours à un dialogue de sourds ou de dégénérer en une

dent soviétique avait comparé l'insistance des

i.a tâche qui attend M. Bush est ardue. Il sait que M. Gorbatchev n'a ni le désir ni les moyens d'empêcher une unification de l'Allemagne, qui relève largement du fait accompil et franchica, le di lait accompti a manche le 2 juillet, une étape économique décisive, cette Allemagne dont les deux chefs de gouvernement par-lent déjà d'une même voix. Car

JEAN-PIERRE LANGELLIER

Les déclarations de M. Eltsine La Russie doit être « autonome en tout » d'ici cent jours

La compagnie pétrolière française dément avoir joué le changement mais elle ne le craint pas

Quel rôle a joué le groupe fran-

En arretant sa production brutalement à la fin de la semaine dernière sans avoir prévenu le gouvernement, pour la reprendre aussitôt après la mise en garde musclée du président Bongo lundi soir, le groupe français a-t-il tenté de déstabiliser le régime, et fait ainsi le jeu des opposants, comme on l'en accuse aujourd'hui à mots couverts à Libreville? Ou bien la compagnie française, victime des événements, n'a-t-elle fait, comme l'a affirmé mercredi le président d'Elf, que « ce qu'il fallait dans le contexte » en protégeant la sécurité de son personnel lorsqu'il était directement menacé, tout en gardant « toujours le souci de reprendre au plus vite possible la non sculement le principal pourvoyeur de devises, le premier employeur et le premier contribuable, mais aussi traditionnellement une courroie de transmission plus on moins parallèle des autorités françaises, fait spontanément pencher vers la première

D'autant plus que les relations d'Elf avec le gouvernement gabonais se sont quelque peu gâtées depuis cinq ans. La chute des résultats d'Elf Gabon (dont l'Etat gabonais détient 25 % et Elf

rôle très important dans l'écono lier, puis l'irruption du groupe mie gabonaise »? Le poids Shell, nommé en 1985 opérateur rme d'Elf au Gabon, où il est du nouveau champ de Rabi Kounga, lequel, depuis sa misc en production en 1989 a détrôné Elf de son rang de premier producteur, et surtout la volonté affirmée du président Bongo de diversifier ses appuis pétroliers en appelant de nouvelles compagnies, avaient provoqué quelques inquiétudes au sein du groupe français. La redistribution prévue l'an prochain de nombreux permis à terre - les plus prometteurs - était considérée comme une épreuve de vérité.

Lire la suite page é

Plaies d'Afrique (IV) Démocratie : l'adieu au parti unique

**VÉRONIQUE MAURUS** 

lem s'est adressé aux Etats-Unis pour maintenir, à Tunis, des contacts avec FOLF.

Délits d'initiés : rebondissement



Use norvelle forme d'édition qui marie entre le disque laser et l'informatique

Un doigt sur la « souris » de . Cordinateur et, sur l'écrau, s'affihent les articles sur la rencontre sortir de la guerre ou telle caricature représentant Staline, Rooseveit et Churchill au bord de la mer Noire. Le voyage se poursuit au gré des curiosités, en suivant la chronologie de quarante années d'histoire contemporaine ou en la traversant à partir d'une des cinq cents thematiques proposées. A moins qu'on ne préfére la visiter en compagnie de ses figures les plus illustres : le logi-ciel extrait d'un index de 1 300 personnalités le nom de De Gaulle et, soudain, la voix du Général apostrophe un « quarteron de généraux en retraite ».

Sons, images et textes de l'Ilis-toire au jour le jour, édité par la société Act Informatique, l'Insti-tut national de l'audiovisuel et le ple pess disque compact (CD ROM), capable de contenir l'équivalent de 250 000 pages imprimées. Dans cette masse d'informations, l'ordinateur offre une richesse de parcours qu'aucun livre ne saurait donner. Ce mariage de technologies a donno naissance à l'édition hypermédia, baptisée ainsi en référence au principe de l'hypertexte : chaque mot da texte ouvre une porte sur véritable labycinthe du savoir.

Le Dictionnaire électronique, qu'Act Informatique éditera en juillet avec Hachette, constitue un pur modèle du genre . L'utilisateur peut y entrer à partir d'un des 70 000 mots comme il le ferait avec un dictionnaire classi-

JEAN-FRANÇOIS LACAN Lite le suite page 16 - section B

#### LIVRES + IDEES

#### Revues « d'idées »: la sortie de la crise

Pour les revues, la crise de la fin des années 60 semble bien surmontée : la parution de deux nouvelles publications, la Règle du jeu et Rive droite, et le disceme anniversaire, fêté par un numéro spécial, de la revue le Débat, fondée par Pierre Nora en sont le témoignage spectacu-

■ « Eloge de la Fronde », par Philippe Sollers # Les Français et l'an 40 # « D'autres mondes », la chronique de Nicole Zand : les Mémoires de Maurice Girodias, éditeur-aventurier E Le feuilleton de Michel Braudeau : le Général dans le labyrinthe, de Gabriel Garcia

pages 33 à 42 - section D



# AFFARES

L'esprit a qualité » dans les entreprises

La guerre des réseaux sur le marché. des connections --

de micro-ordinateurs N.M. Rothschild une banque londonienne

très privée : Accor, un hôtelier

au reve de tourisme



# **ETRANGER**

## Les Occidentaux jouent toujours à propos de l'Allemagne « le même vieux disque rayé »

a déclaré M. Gorbatchev à Ottawa

Présentée de façon caricaturale comme un séjour touristique ded and breakfast > per la presse américaine - rarement tendre avec ses voisins du Nord - la visite que M. Mikhail Gorbatchev a effectuée à Ottawa, mardi 29 et mercredi 30 mai, en guise de prélude à ses entretiens avec le président George Bush, n'aura pas été tout à fait reposante pour le numéro un soviétique. Elle aura aussi donné au Canada, voix d'ordinaire plutôt discrète dans le concert des nations, l'occasion de développer ses idées sur l'avenir de ia « nouvelle Europe », qui ont, par certains côtés, sonné agréablement aux oreilles de M. Gor-

#### MONTRÉAL

de notre correspondante Dans cette partie du monde où il pouvait encore espérer être accueilli en héros, le numero un soviétique a d'emblée trouvé mardi, sur son che-min, un drapean estonien qui a failli han, un drapean estonen qui a raini le heurter, au beau milieu d'une foule dont les hourras auraient pu ini faire oublier un temps l'élection de Boris Eltsine à la présidence du Soviet suprême de la fédération de Russie. Au sortir de ses entretiens avec le premier ministre canadien. M. Brian Mulroney, le lendemain, quelque trois mille manifestants réclamant l'indépendance des Républiques baltes se sont chargés encore de lui rappeler ses soucis.

Devant les journalistes, M. Gor-

Mais M. Bush n'ignore pas que le

président soviétique peut retarder l'échéance de l'unification de l'Alle-

moindre chance de « vendre » l'« Allemagne unie dans l'OTAN » à M. Gorbatchev, il lui faudra trouver

les arguments propres à rassurer ce dernier. Le président américain qui, il y a quelques jours, disait tenir

pour un « ennemi » le caractère « imprévisible » du monde actuel,

insistera donc sur le fait que l'appar-tenance de l'Allemagne à l'OTAN contribuera à stabiliser l'Europe de

demain. Il fera valoir notamment

qu'une Allemagne livrée à elle-

même songerait rapidement à assu-rer sa propre défense grâce au nucléaire.

batchev n'a pas assoupli d'un iota s'est écroulé. Le Canada, a-t-il dit. ses positions sur les Etats baltes. Les aspirations des nationalistes baltes sont « légitimes » mais elles sont relayées, a-t-il dit, par des « aventu-riers politiques » qui les utilisent pour servir leurs propres ambitions.

#### Un « terrain d'entente » ?

De son côté, M. Mulroney, aux prises avec une grave crise liée à l'adhésion du Québec à la Constitution canadienne, a estimé qu'il n'y avait « aucun parallèle à dresser » entre la montée des nationalismes en URSS et la renaissance au Québec d'un sentiment séparatiste. Avec une certaine impatience, le premier ministre a indiqué que l'existence du Canada s'est appuyée depuis ses origines sur la volonté de la majorité

origines sur la volonté de la majorité des Québécois de rester au sein de la fédération, ce qui n'est pas le cas des Républiques baltes.

Sur la question de l'éventuelle appartenance d'une Allemagne unifiée à l'OTAN - principal sujet discuté à Ottawa - le président soviétique tout en regrettant que les Occidentaux jouent toujours « le même vieux disque rayé » a laissé poindre une faible lueur d'espoir, estimant qu'il y avait « place pour estimant qu'il y avait e place pour trourer un terrain d'entente ».

M. Mulroney a, le premier, modi-fié sensiblement ses propres couplets en déclarant que le succès actuel du dialogue Est-Ouest ne devait pas être « nécessairement et exclusive-ment déterminé par une proposition rigide » de l'Occident gagné « invo-lontairement par une certaine insen-tities. sondarement par une certaine utsen-sibilité aux appréhensions légitimes de l'Union soviétique pour sa sécu-rité » depuis que le mur de Berlin

s'engage à faire pression sur ses alliés pour que l'OTAN devienne rapidement une alliance plus politique que militaire, considérant qu'elle n'a plus lien de « retenir en Europe le plus gros contingent mili-

taire qu'ait connu le monde en temps de paix ». L'alliance, estime le

Canada, doit « accueillir ses anciens adversaires » et nouer « un dialogue

direct et constant » avec l'URSS.

La Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, à laquelle participent tous les pays européens, sanf l'Albanie, ainsi que le Canada et les Etats-Unis, devrait selon M. Mulroney devenir « l'architecte de la nouvelle Europe » et se transformer, par une institutionnalisation de ses réunions en un « véritable instrument de coopération pour la sécu-rité », complémentaire de l'OTAN.

Le Canada ne va certes pas jusqu'à entrevoir une disparition progressive des alliances, comme le sou-haite Moscou, mais ses propositions en faveur de l'élargissement du rôle de la CSCE rejoignent largement celle de création d'un « conseil de la grande Europe », récemment évo-quée par le ministre soviétique des affaires étrangères. M. Gorbatchev ne s'y est pas trompé, qui en sou-ligne l'importance de « l'interaction du Canada et de l'URSS » dans l'élaboration des « structures de souiènement d'une future maison européenne commune », qu'il ne cesse

lons produire un processus qui soit harmonieux et politiquement accep-

table (...) Mais cette question ne sera pas resolue ici. » Les Etats-Unis, a

cependant ajouté M. Fitzwater, comprennent les « préoccupations soviétiques évidentes » sur la taille qu'auront les fonces armées de l'Al-

lemagne unie. Quant au chancelier Helmut Kohl, il s'est entretenu mer-credi par téléphone avec M. Bush de

credi par téléphone avec M. Bush de ce dossier brûlant qui l'intéresse au

**JEAN-PIERRE LANGELLIER** 

MARTINE JACOT

#### La 14° Conférence franco-allemande à Berlin

# Quel destin pour l'Allemagne?

#### de notre envoyé spécial

Images de paix. Là où la guerre froide montra si longtemps son visage le plus repoussant, un Turc vend à des Français de passage des casquettes militaires, des étoiles rouges, des insignes régimentaires, bradés par des soldats soviétiques ou est-allemands et des morceaux ou est-stremands et des inorceaux copieusement bariolés du mur qui, il y a quelques mois encore, sépa-rait les deux Berlin. Des flopées de touristes descendent des cars pour contempler cette porte de Brande-bourg, aujourd'hui couverte par les échaiaudages d'une entreprise de ravalement, qui de symbole de la division de l'Allemagne est devenu celui de sa réunification.

A deux pas de là, à Check point Charlie, après un mirador détruit, sur ce qui fut un no man's land abandonné aux lapins et aux abandonne aux lapins et aux plantes sanvages, ces mêmes policiers « populaires » qui tiraient il n'y a pas si longtemps encore sur les candidats à la liberté, canalisent avec une désinvolture proprement latine le flot des voltures qui pas-

#### Incertitudes et appréhension

Il n'y a pas d'euphorie, cepen-dant, qui ne finisse par laisser place à l'incertitude et à sa piace a l'incertitude et a sa fille naturelle, l'appréhension. L'une et l'autre ont eu copieuse-ment l'occasion de s'exprimer au cours de la 14 conférence franco-allemande (1) qui s'est réunie du 28 au 30 mai au Reichstag, Inquié-tude générale quant aux imprévisi-bles dévelopments de la situatude générale quant aux imprévisi-bles développements de la situa-tion en URSS.

Inquiétudes françaises nettement

sident de la Corée de Sud. - Le président Mikhail Gorbatchev rencontrera

son homologue sud-coréen, M. Roh

Tae-woo, a San-Francisco (Califor-

nie), après ses entretiens avec

M. George Bush, out confirmé mer-

credi des responsables américains à

Washington. L'Union soviétique n'a

pas de relations diplomatiques avec Séoul, alors qu'elle entretient des liens

étroits avec la Corée du Nord. -

surestimées par certains partici-pants de la République fédérale, à l'égard d'une Allemagne trop puis-sante, voire d'un mark susceptible, selon l'un de nos confrères, de devenir à brève échéance « visqueux » sinon « gazeux ». Mais

surtout inquiétudes interallemandes quant aux conséquences d'une union monétaire qui promet de susciter un chômage massif à l'Est et risque donc de grossir à nouveau une ruée vers l'Ouest considérablement réduite à l'heure

Incertitude quant aux structures de l'union politique des Douze et de l'organisation pan européenne dont tout le monde ou presque a reconnu la nécessité. Incertitude quant au statut militaire de l'Alle-magne unifiée. Incertitude aussi quant au destin de notre voisine. La crainte d'un nouveau panger-manisme, qui hante certains esprits sur les bords de la Seine, fait sourire nos cousins germains. Mais plusieurs de leurs porte-pa-role à la conférence du Reichstag n'ont pas écarté l'hypothèse qu'à l'Europe chère à Adenauer et à Heimut Kohl, elle soit tentée à la longue de préférer soit un « mon-dialisme » à la japonaise dont on relève déjà plus d'un signe, soit, si l'unification devait engendrer des désordres économiques et donc sociaux durables, un repli « nom-

Il n'a pas manqué de bons esprits cependant pour rappeler que peu de gens avaient prévu la prospérité actuelle de la RFA et moins encore une unification souis eaus qu'une goutte de sang soit versée. Et aussi que les Alle-mands de l'Est, dont les représen-tants fort qualifiés, et fort écoutés, participaient pour la première fois

brilisme ».

à la conférence, étaient singulière-ment privilégiés par rapport à leurs frères des autres pays socialistes, puisqu'ils étaient accueillis à bras ouverts dans une société riche, prête, malgré les réticences d'une bonne partie de l'opinion, à rache-ter à prix d'or lenr monnaie de ter à prix d'or leur monnaie de singe et, privilège unique, bientôt admis sans délai ni examen de pas-sage dans la CEE.

Part I SECTION

S Briller 3

34 EK | E 1874

THE BELLY P. 1

SE BLUTT

#1 MER 1 4:

STATE OF THE PERSON OF THE PER

2 K 4 E 4 1

5.24

(国际内)(1)

31 A .

200 月 100 1 100 1

THE PART OF THE

TO POST & STORE.

1250 CANE \* 1.5

377.04 Table 10.1

72.04

The latest the latest

200 (20 (A) (A)

340 4 M : 11

Allegae at the for

The Mark to

2012 Lat. 774

WE KEL 7:

**建设设置** 7:E3:E6:E

21 CTG 14 4 22 CTG 14 4 22 CTG 17 17

Diserts dans le diagnostic, voire dans le rappel historique – on est remonté jusqu'à la paix de Westphalie qui, en 1648, atomisa le Saint-Empire, – les délégués n'ont pas fait preuve d'un excès d'imagnation quand il s'est agi de préciser les moyens d'assurer la bonne extente la puissance et la présence. entente, la puissance et la présence de l'Europe. Mais il est vrai aussi que jamais Allemands et Français ne se sont, jusque dans leur ins-tinctif conservatisme, autant res-

De toute manière, le dialogne ne pouvait être que franc et confiant entre des gens également convain-cus de la nécessité de tout faire pour ne pas laisser rémettre en cause la réconciliation et la bonne entente de nos deux pays.

(1) Créées en 1955, les conférences franco-allemandes sont actuellement organisées en commun par le Deutsch-Französische Institut de Ludwigsburg, la Société alleinaude pour la politique étraspère, le Centre d'information et de recherche sur l'Allemagne contemporaise de Paris et l'Institut Itançais des relations internationales, Celle de Bertin a réuni plusieurs représentants des souverneinternationales. Celle de Bertin a réuni plusieurs représentants des gouverne-ments dont les deux coordinateurs des relations franco-ellemandes, MM. Rainer Barzel et André Bord, de nombreux mabassadeux, ainsi que des personnalités du monde politique, économique et diplomatique, des universitaires et des iconnalistes.

#### Un poste nouveau

### M. Daniel Bernard est nommé porte-parole du Quai d'Orsay

tique de M. Laurent Fabius, a été nommé à ce poste mercredi 30 mai en conseil des ministres (nos der-nières éditions du 31 mai). Il s'agit d'un poste nouveau puisqu'au ser-vice de presse et d'information se substitue une « direction de la presse, de l'information et de la communication », qui devrait être propre.

L'idée du ministre, dit M. Daniel Bernard, c'est « d'avoir un porte-parole qui parle », c'est à-dire, explique-t-il, de mieux expli-quer la politique étrangère en libérant la fonction des tradition contraintes de réserve qui pesaient sur elle et qui faisaient que le Quai d'Orsay ne s'exprimait que sous forme de communiqués officiels on de déclarations « off ». Il cite comme exemples M. Tutwiler au département d'Etat, MM. Chrobog ou Guerassimov, à Bonn et à Mos-

Le projet est ambitieux dans le contexte particulier français où la politique étrangère sur les grands

Le Quai d'Orsay a désormais un sujets est avant tout dictée par porte-parole. M. Daniel Bernard, l'Elysée et par un bomme. M. Mit précédemment conseiller diplomatier de la conseille diplomatier diplomatier de la conseille diplomatier diplomatier de la conseille de la conseille diplomatier de la conseille de la conseille diplomatier de la conseille terrand, qui s'est toujours montré particulièrement circonspect and the state of the state of envers toute médiation de sa pro-

> L'autre idée, ajoute M. Daniel Bernard, est de développer pour le ministère « une véritable politique de communication, c'est-à-dire d'image ». L'homme désigné pour lité politique considérée traditionnellement comme de bon ton au Quai, puisqu'il se présente lui même comme « un grouple » de M. Laurent Fabins dont il a été le conseiller à Matignon puis à l'Assemblée nationale.

G. T.

[Né en 1941, ancies élève de l'ENA,
Daniel Bernard a été premier secrénaire à la
représentation permanente de la France
auprès des Communautés européennes à
Braxelles (1977-1921) puis conseilles technique au cabinet de M. Claude Cheysson,
nainistre des relations extérieures. Il a été
déégné aux sélèves internationales au ministère de l'Industria et de la recherche
(1983-1984), avant de deveair conseiller de
M. Laurent Fabriss à Marignon (1985-1986)
puis à l'Assemblée nationale.]

#### EN BREF

 M. Arafat pourrait servir de médiateur entre Irakiens et Iraniens. - M. Yasser Arafat va probablement se rendre à Téhéran pour tenter de persuader les dirigeants iraniens d'engager des négo-ciations directes avec l'Irak, a déclaré mercredi 30 mai M. Yasser Abed Rabbo, membre du comité exécutif de l'OLP. - (Reuter.)

 M. Perez de Cuellar plaide pour que le Canada reste « uni », - Le Canada « est plus utile uni » que séparé en deux nations, a affirmé, mercredi 30 mai à Québec, le secrétaire général de l'ONU. M. Javier Perez de Cuellar, an der-nier jour de sa visite au Canada. Interrogé par la presse sur les ris-ques de sécession du Québec, seule province à majorité francophone, dans la crise constitutionnelle que traverse actuellement le pays, M. Perez de Cuellar s'est déclaré e confiant », ajoutant que le Canada « trouverait une solution raisonnable ». ~ (AFP.).

a Signature d'un accord de paix avec la Guinée-Bissus. - Un accord de paix a été signé, mardí 29 mai, entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, dont les armées s'étaient nent affrontées. - (Reuter.)



limitation de la puissance militaire allemande, assurances qu'il aimerait obtenir dans le cadre des pourparlers « 2 + 4 » (que mênent les deux Allemagnes et les quatre puissances jusqu'à présent garantes de son statut). Or, sur ce point, la position des Etats-Unis, partagée par les autres Occidentaux, est claire : les négociateurs du « 2 + 4 » n'oot aucus mandat pour une telle discresion autres des contra une et les descriptions de la contra del contra de la contra d magne : en refusant l'abrogation des droits des quatre pays vainqueurs de la seconde guerre mondiale, en menaçant à nouveau, comme il l'a fait la semaine dernière, de paraly-ser la négociation de Vienne sur le désarmement conventionnel et, bien sûr, en s'opposant à l'intégration de l'actuelle RDA dans l'alliance atlandat pour une telle discussion et celle-ci ne peut être conduite que dans le cadre des négociations glo-bales sur le désarmement conven-Désireux d'apaiser la colère de ses tionnel de Vienne (CFE), lesquelles,

demande des « assurances » sur une limitation de la puissance militaire

l'Ouest de son ancien allié est à la fois une grave « violation de l'équiliau demeurant, ne sont pas suppo-sées « singulariser » les effectifs allebre stratégique » et un affront à la « mémoire allemande » de l'URSS mands des autres armées euro-(27 millions de morts en deux conflits), considérant qu'en cette La Maison Blanche a rappelé sa Maire la « sécurité du peuple et de position, mercredi, par une mise an point à la suite d'un article du Was-hington Post. Ce journal prétait à M. Bush l'intention de proposer à M. Gorbatchev qu'une « déclaration générale » fixant le cadre des limita-tions des forces en Allemagne et dans les autres pars d'Europe esté l'Etat soviétiques » sont en jeu, M. Gorbatchev paraît vouloir tenir Limitation de la puissance allemande dans les autres pays d'Europe soit inclue dans le traité sur les CFE actuellement en préparation. M. Bush aurait envisagé aussi, selon le Washington Post, de proposer à con hôte e un acrond sur la nériode Face à un interlocuteur aussi résolu et aussi soucieux de ne pas perdre la face, M. Bush devra faire preuve d'habileté et d'une grande force de conviction. Pour avoir la

La déstabilisation de l'URSS

et le sommet de Washington

Sans démentir totalement les des-seins prêtés à M. Bush, son porte-parole, M. Marlin Fitzwater, a tenté de minimiser la portée d'éventuels projets américane conférence tenprojets américano-soviétiques tou-chant à l'avenir de l'Allemagne. « Nous sommes hostiles, a-t-il dit, à toute proposition qui singulariserait l'Allemagne en lui imposant des limitations spéciales (...) Nous vou-

son hôte « un accord sur la période de temps pendant laquelle les troupes soriétiques pourraient demeurer en

RDA et les conditions de leur

## Le Monde

Edité per la SARL le Monde

Gérant : André Fontaine, directeur de la publication Anciens directeurs: Hubert Beuve-Méry (1944-1969), eques Feuvet (1989-1982), André Laurens (1982-1985)

Directeur de la rédaction : Daniel Vernet Administrateurs délécués : Antoine Griset, Nelly Pierret cteurs en chef : Bruno Frappet, Jacques Amelric, Jean-Marie Colombani, Robert Solé

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL : 15. RUE FALGUIÈRE, 75501 PARIS CEDEX 15 Tél. : (1) 40-65-25-25

Télécopieur : (1) 40-65-25-99 ; Telex 206 806 F ADMINISTRATION:

1, PLACE HUBERT-BEUVE-MÉRY, 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX Tél.: (1) 40-65-25-25 Télécopieur : (1) 49-60-30-10 : Telex 261311 F MONOSIS

Michel BARNIER **CHACUN** 

Le défi écologique

Stock

"Nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres. **Nous l'empruntons** à nos enfants".

Saint-Exupéry

Le défi écologique: un enjeu national

**100 MESURES POUR** L'ENVIRONNEMENT

326 p.

Stock

مكنامن الأصل

and of the state of the state of

ar a . . W. Sheet

The second second second second

MOUS DIT: r'est l'ordre inuche, la justice MNOUS DIT: litter contre Le Pen, contre le rocisme MNOUS DIT: and bon pour le patron Mydis pour l'auvrier MOUS DIT: odolisme et me, il faut choisir MNOUS DIT: la sélection \* inégalité

MHOUS DIT: pas ienir compte des sondages

MOUS DIT:

dia fortune, on lutte contre la par

# La Russie doit être « autonome en tout » d'ici cent jours

M. Boris Eltsine, en sa nouvelle qualité de président de la Fédération de Russie, a exposé mercredi 30 mai devant la presse à Moscou le programme qu'il entend appliquer pour rendre cette dernière souveraine et « autonome en tout » d'ici cent jours, il a cependant assuré qu'il souhaitait établir avec le président Gorbatchev des relations « dépourvues de passion » et « fondées sur le dialogue ».

THE COLUMN TWO IS NOT THE COLUMN TWO IS NOT

Address and the second second

Laboration of the second of th

The state of the s

Therefore was a survey of the first

And the state of t

The control of the co

77 mg

d est nommé

Quai d'Orsay

rgare process on the Torin

The second secon

- is Paris

in the post Al

2000

MOSCOU

de notre correspondant

Cette lois ci, tout vibrants de sym-pathie, c'étaient les journalistes soviétiques qui posaient les questions et non pas les correspondants étran-gers. Car cette première conférence de presse, mercredi 30 mai, du nou-veau président de la Fédération de Russie, était avant tout une affaire de famille, comme une fête de la démocratie, de la victoire de la liberté sur l'ancien système - sur ce système qu'a détruit M. Gorbatchev.

En créant la démocratie, le prési-dent soviétique s'est aussi créé une opposition. L'une ne va pas sans l'autre, et c'est cette ivresse de la concurrence qui atteignait soudain la presse soviétique. La télévision retransmettait tout en direct. Chaque journaliste, chaque journal voulait donc en profiter pour se mettre en avant, se faire connaître, et M. Elt-sine prenaît, lai, tant de plaisir à ce ping-pong, s'annusait tant à se tour-ner vers la statue de Lénine comme pour dire « j'ose... même devant ui », qu'il a prolongé l'exercice d'une demi-heure.

Cela ne signifie pas que seul le spectacle était important. Le fond l'était également puisque M. Elisine a fait de la « souvernineté » de la Russie l'une de ses priorités, qu'il a insisté sur son désir de laisser de côté toute animosité personnelle vis-à-vis de M. Gorbatchev, qu'il a purement et simplement enterré le propet de ce M. Comerche, qu'il à parement et simplement enterré le projet de réforme économique présentée la semaine dernière par le premier ministre, M. Ryjkov, et adoptée, sur la Lituanie, une position tels sembles, ble à celle du président soviétique.

Sous cent jours, a-t-il dit, la Russic sera è autonome en tott », souve-raine en politique intérieure comme en politique extérieure puisque les lois russes doivent avoir la préémi-nence sur les lois soviétiques et que la nouvelle Constitution russe doit être adoptée avant la nouvelle Constitution soviétique. Ce n'était Constitution soviétique. Ce n'etrat pas l'indépendence que demandent les Républiques baltes. Ce n'était ni de près ni de loin la sortie de l'URSS, mais ce n'en était pas moins la lecture la plus radicale possible du projet d'autonomie et de souveraineté des Républiques défenda par M. Codwiches.

Car, dans la vision de PURSS qu'a développée M. Elaine au fil de ses réponses, l'Union s'occupe essentiel-

coordination de projets que les Républiques auraient décidé de lancer en commun. Il faut une Union forte, a-t-il dit, mais forte de la force des Républiques, qui devraient conclure des traités directement entre elles, sur des bases bilatérales.

#### Une accélération marquée

Grasso modo, c'était quelque chose comme la Communauté européenne dotée d'une défense et d'un prési-dent. Est-ce radicalement différent dent. Est-ce ranicalement auterem du « Commonwealth » qu'évoque, pour sa part, M. Gorbatchey? Sur le fond, non, puisque cette évolution est de toute manière inscrite dans le démantèlement de la direction centralisée de l'économie, l'émergence de véritables pouvoirs politiques républicains et la future différenciation, surtout, du statut des diffé-rentes Républiques dans l'Union.

En ce sens, M. Eltsine n'a fait qu'énoncer ce vers quoi l'on va, mais la nouveauté absolue est qu'il y a maintenant un président de la Fédé-ration de Russie qui réclame qu'on y aille et annooce que lui, en tout cas, y va. Avec derrière lui une Républi-que couvrant les trois quarts du territoire soviétique et une population (plus de la moitié de celle de l'URSS) qui soutient totalement cette reven-dication de souveraineté, la redéfinition de l'URSS a subi, cette semaine, une accélération marquée.

L'élection de M. Eltsine n'est décidément pas un changement de cap. C'est la précipitation d'un cours, et d'ores et déjà le changement s'est

lement de défense, de sécurité et de senti, mercredi soir, lorsque le prési-coordination de projets que les dent russe a déclaré qu'il appellezait Républiques auraient décidé de lancer contre les augmentations de prix proposées par M. Ryjkov.

Dès la semaine dernière, le Parlement d'Ukraine avait exprimé son opposition à ces haussses. Le projet du premier ministre est passablement embourbé au Parlement de l'Union. La presse réformatrice publie des articles de tous les économistes réformateurs appelant à le repousser et il semble que les déclarations de M. Eltsine constituent le com de crées. coup de grâce,

D'une manière ou l'autre, la copie sera revue, et le président russe a expliqué, pour sa part, que sa Répu-blique allait commencer par adopter des lois plus radicales sur la terre, la propriété et l'entreprise, et que ce n'est qu'ensuite qu'on pourrait s'attaquer à la question des prix. Cette démarche est très parallèle à celle qu'avait vainement prônée les conseillers économiques de M. Gorbatchev avant de se heurter à l'opposition du gouvernement dont beaucoup pronostiquent maintenant la chute prochaine.

## de « l'Etoile rouge »

Jeudi soir, les plus radicaux des membres de l'entourage présidentiel ne savaient en conséquence plus s'ils devaient se réjouir d'avoir trouvé des alliés ou s'inquiéter de la difficulté qu'il y aura à gérer bientôt une crise politique - le premier changement de gouvernement sous le nouveau régime présidentiel.

voir si oui on non, le gouvernement pent, comme prévu, jouer son rôle de disjoncteur. Ce n'est pas encore prouvé, et loin de là, mais le fait est ponrtant que c'est comme un sentiment d'euphorie qui l'emportait, jeudi, à Moscou. Finalement, tout le monde est plutôt content, et le très conservateur quotidien du ministère de la défense, l'Étolle rouge, a ainsi fait sensation ce jeudi matin. Dans un grand encadré de première page, le quotidien rend en effet compte en termes très élogieux de la réunion, mercredi, de la table ronde convoquée par M. Elisine pour constituer une équipe de coalition de toutes les forces politiques du Parlement russe. Cela est « rassurant », lit-ou dans cet article qui parie de « méthodes nor-males, démocratiques » et d' « approches unitaires », vante la « patience » montrée par M. Eltsine

Sous peu, les nouvelles institutions

vont être mises à l'épreuve. On va-

critiquent, approuve ceux qui l'ap-prouvent et applaudit enfin à ses déclarations sur l'armée. Car tout en parlant, devant la presse, de la nécessité d'introduire un service civil alternatif pour les objecteurs de conscience et de passer « graduellement » à une profession-nalisation de l'armée, M. Elisine s'est prononcé contre la création d'armées

dans les débats, critique ceux qui le

d'une armée soviétique. C'était ailer dans le sens de réformes qui se préparent avec le soutien de toute une nouvelle généra-tion d'officiers et entre sa table ronde et ce clin d'œil, M. Eltsine a ainsi

républicaines et pour le maintien

qu'on ne lui en reconnaît générale-

THE UNIVERSITY OF JOPDAN

DATE 11-3 AUG 1990 .

Pour ce qui est, en troisième lieu, de la Lituanie, le président russe a su concilier sa condamnation des sanctions économiques et un soutien remarqué à M. Gorbatchev, Des négociations sans préalables ni conditions d'aucune sorte doivent s'ouvrir au plus vite, a-t-il en effet déclaré en expliquant que tant la déclaration d'indépendance lituanienne que les sanctions soviétiques devaient être suspendues durant les pourparlers.

#### La Lituanie : un coup de pouce à un compromis

Avec une présentation permettant aux Lituaniens de sauver la face, c'est ce que souhaite M. Gorbatchev. C'est aussi ce vers quoi l'on s'oriente doucement depuis quinze jours et annonçant qu'il avait écrit en ce sens aux présidents lituanien et soviétique, M. Eltsine a su donner un coup de pouce à un compromis à l'éventuel succès duquel il pourra se féliciter d'avoir contribué.

Dernier point, enfin: M. Gorbatchev. Là ce fut un mélange dosé de gouaille insolente et de protestations de respect. Pour l'insolence, ce fut une allusion ironique aux « félicitations » venues du Canada, c'est-à-dire aux premières réactions, plutôt ouvertes mais pas enthousiastes de M. Gorbatchev. Et pour ce qui est du respect, M. Eltsine à expliqué que certains de ses différends avec M. Gorbatchev avaient disparu au fur et à mesure de la progression des réformes, que d'autres demeuraient mais que les relations entre les présidents russe et soviétique devaient être « dépourvues de passion, fondées sur le dialogue, l'échange et ne pas nuire à la souveraineté de la Russie ».

Tout cela, M. Gorbatchev peut parfaitement l'accepter, mais quand M. Eltsine explique que ses fonctions font de lui « l'égal » de M. Gorbatchev on voit bien ou le bât va blesser. Rien ne sera simple entre ces deux hommes et M. Eltsine a déjà annoncé qu'il voulait organiser, l'année prochaine, une élection présidentielle russe au suffrage universel.

Pour une concurrence, c'en serait

#### **BERNARD GUETTA**

 M. Ryjkov sort indemne d'un accident de voiture. - Le Premier ministre soviétique, M. Nikolaï Ryjkov, a été victime mercredi 30 mai d'un accident de voiture à Moscou mais s'en est sorti indemne, rapporte jeudi l'agence de presse Interfax. Sa Zil, limousine blindée, a heurté un car de l'armée qu'elle doublait dans un quartier de l'ouest de Moscou. La Zil a été endommagée et l'un de ses occupants légèrement blessé. Le chauffeur du car était dans son tort, précise Interfax. - (Reuter.)

Editions du Seuil

POLOGNE: résultats partiels des élections locales

#### Victoire écrasante de Solidarité dans les grandes agglomérations

Les candidats de Solidarité ont remporté une victoire écrasante aux élections municipales du 27 mai dans les grandes agglomérations, où ils auront plus de 85 % des sièges, mais les candidats indépendants dominent dans les petites villes et à la campagne. Selon des résultats partiels rendus publics mercredi 30 mai, 41,5 % des 52 000 sièxes de conseillers locaux reviennent aux comités civiques de Solidarité. Les sondages leur en donnaient 55 %.

Le deuxième groupe est celui des candidats sans étiquette avec 38 % des sièges. Loin derrière, viennent le Parti paysan PSL (6,5 %), Solidarité rurale (4,3 %) et le Parti démocrate SD (1,7 %). Ces élections marquent la déroute des ex-communistes (0,7 %), du syndicat OPZZ et (0.3 %), du Parti-social démocrate SDRP (0,3 %) ainsi que de la droite nationaliste KPN (Confédération pour une Pologne indépendante) qui ne disposerait que de 0,1 % des sièges. – (AFP.)

#### TCHÉCOSLOVAQUIE

#### Précisions de la BBC sur le complot du KGB qui a déclenché la révolution

La chaîne de télévision BBC a diffusé mercredi 30 mai un documentaire donnant des précisions sur le complot du KGB ayant déclenche la « révolution de velours » et qui avait été révélé par une commission parlementaire tchécoslovaque (le Monde du

Le projet initial des services ce projet finital des services secrets soviétique et tchécoslova-que (StB) prévoyait de déstabiliser la pouvoir conservateur en place et de lui substituer une équipe « gor-botchévienne ». Pour cela, la police anti-émeute avait reçu l'ordre de réprimer sévèrement la manifestation du 17 novembre, qui fit 561 blessès. Un agent du StB, le lieute-nant Ludek Zivak – alias Martin mathématiques et de physique battu par la police pendant la manifestation, s'était effondré rue Narodni, se faisant passer pour mort. Enveloppe dans une couverture, il fut emporté dans une ambulance non identifiée. La rumeur de sa mort fut alors proparumeur de sa mort tut alors propa-gée par une femme appartenant au StB et qui avait aussi infiltré le mouvement étudiant. La BBC cite un témoin anonyme du StB et un membre de la commission d'enquête, M. Milan Hulik.

Le plan du général Alois Lorenc, chef du StB, et du général Viktor Grouchko, vice-président du KGB – qui était à Prague le jour de la manifestation et dont le dîner avec deux membres du StB est reconstitué dans le documentaire – était de remplacer MM. Milos Jakes et Miroslav Stepan, discrédités par cette « bayure », par un proche de Mirosiav Stepan, discredites par certe « bavure », par un proche de Mikhall Gorbatchev, M. Zdenek. Miynar, signataire de la Charte 77, vivant en exil à Vienne. Ce que les services secrets n'avaient pas prévu, c'est que Martin Smid viendrait démentir sa propre mort, que le « gorbatchévien » pressenti déclinerait l'offre du KGB et que le peuple tchécoslovaque rejetterait purement et simplement le communisme pour élire un écrivain à la présidence de la République, conclut l'émission de la BBC. – (AFP.)

□ Prague tente de jouer les média-teurs dans la crise lituanienne – Le président tchécoslovaque, M. Vaclav Havel, et son ministre des affaires étrangères, M. Jiri Dienstbier, se sont entretenus mercredi 30 mai avec le président lituanien, M. Vytautas Landsbergis, venu pour deux jours à Prague discuter de la crise lituanienne. M. Havel avait auparavant reçu l'ambassadeur d'Union soviétique. Les Tchécoslovaques soutiennent le principe de la revendication d'indépendance de la Lituanie, mais M. Dienstbier a souligné que les questions devaient être résolues « sans recours à la pression ou à la violence ». M. Landsbergis avait indiqué mardi qu'il était prêt à envisager un gel de la déclaration d'indépendance lituanienne si cela ne signifiait pas la reconnaissance de la Constitution soviétique. -

## Les déclarations du président russe

An cours de sa conférence de avec le gouvernement de l'Union presse. M. Boris Eltsine a notamment déclaré que l'une de ses toute premières priorités était de de parvepis à « la souveraineté de la Russie, dans le sens le plus large du terme ». Il a assuré que « la Russie sera autonome en tout » dans cent jours, si tousefois a nous résistons au diktat du centre et s'il ne nous a pas abattus par tous les moyens ».

· « Les lois russes doivent être supérieures à celles de l'Union (soviétique), et la Constitution russe doit être adoptée avant celle de l'Union », a poursuivi Boris Eltsine, en préconisant la création de « commissions constitutionnelles » en cas de « divergénces » entre la Fédération de Rus-sie et l'URSS.

directs » avec les quatorze autres Républiques de l'Union « si elles sont d'accord, dans les domaines les plus divers : économique, commercial, scientifique, culturel, national, etc. » De même, a-t-il expliqué, la Fédéra-tion de Russie concluera des accords

pour la réalisation de « pro-grammes » au niveau fédéral « intéressant la Russie. » « La Russie paiera très exactement, pour un travail, ce que coûte ce travail pour la Russie », a-t-il souligné.

Evoquant la question de la répartition future des fonctions entre le centre et les Républiques, Boris Eltsine a estimé que le centre devrait s'occuper des questions de défense, de sécurité, de la « coordination de la réalisation des programmes fédéraux ques ». « La part du centre sera grande. Mais par rapport à maintenant, elle sera réduite considérablement », a-t-il déclaré, en estimant encore que « notre pays sera fort si Le président russe a également les Républiques sont fortes ». L' prôné la conclusion de « traités « Union doit toujours penser à la pos-

sibilité » accordée aux Républiques par la Constitution de l'URSS d'avoir recours à l'autodétermination ou de faire sécession, a sonligné le président russe. La Russie pour sa part, a-t-il poursuivi, est favorable à des « compromis » avec le centre et non pas à des « confrontations » avec le président soviétique ou le gouvernement fédérai.

Admettant que les « forces centri-Admettant que les « jorces centri-fuges » présentaient un danger pour le pays, le président russe a évoqué la « triste expérience » présentée par un « centre dépassé par les problèmes interethniques (...) C'est pourquoi nous devons émanciper ces forces centrifuges. » Interrogé sur ses relations avec le président Gorbatchev, Boris Eltsine s'est prononce pour des relations a basées sur le dialogue et des pourpariers ».

A propos de la Lituanie, Boris Eltsine a suggéré que celle-ci suspende sa déclaration d'indépendance pendant la durée des négociations, tandis que Moscou lèverait pour sa part le blocus économique de la Républi-

Alors qu'on lui demandait si Mos-cou devait rester la capitale de l'Union soviétique, Boris Eltsine a répondu en souriant : « Moscou, depondu en sourrant : « Broscou, depuis le fond des âges, a ézé la capi-tale de la Russie. Où doit être la capi-tale de l'Union? Que le centre y songe donc. » — (AFP.)

**MOUS DIT:** la droite, c'est l'ordre et la gauche, la justice

**MOUS DIT:** 

ON NOUS DIT: pour lutter contre Le Pen, luttons contre le racisme

ce qui est bon pour le patron est mauvais pour l'ouvrier ON NOUS DIT:

entre socialisme et libéralisme, il faut choisir ON NOUS DIT: à l'école, la sélection

crée l'inégalité ON NOUS DIT: il ne faut pas tenir compte des sondages

ON NOUS DIT:

en taxant la fortune, on lutte contre la pauvreté...



Approximate the second second

## PROCHE-ORIENT

ISRAEL: après la tentative d'infiltration d'un commando palestinien sur la côte

# Jérusalem reproche à Washington la poursuite du dialogue avec l'OLP

tive d'infiltration par mer jamais risquée par un commando palestinien, les membres du gouvernement israélien se sont unanimement félicités de leur refus de tout dialogue avec l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) et ont reproché aux Etatscontacts avec celle-ci. JERUSALEM

de notre correspondant

A en croire les autorités israéines - tout comme la revendication palestinienne, - l'opération de débarquement déjouée mercredi 30 mai était bien l'œuvre d'une des branches de l'OLP, le Front de libération de la Palestine (FLP). Le minis-

de notre envoyée spéciale

Arrivé le dernier au sommet

araba extraordinaira de Baqdad.

après sa vaine médiation auprès

du président syrien Hafez et Assad, le colonel Kadhafi ne

pouvait s'en aller sans se faire

mercredi 30 mei au cours de la

séence de clôture, le colonel libyen s'est cru obligé de se livrer à une de ses violentes dia-tribes antisémites qu'il affec-tionne tant, mais qui lui s valu à

Bagdad une sèche et seine répli-que du président Saddam Hus-

« La Palestine sera le cime-

tière des Juifs. Les Arabes vont les liquider », s'est écrié le diri-

geant libyen, avant d'aiouter :

« Rassembler les Juifs an Pales-

sioniste est en train de les

force avec isquelle ils (les Israéliens) menacent les Arabes est

artificielle. Nous allons les bat-

ne s'est pus fait prier pour enfoncer le clou : « Les faits parlens d'eux-mêmes, a martelé M. Moshe Arens, et cela prouve ce que nous avons toujours dit. à savoir que l'OLP n'a jamais renoncé au terrorisme. » Le premier ministre,

Dans l'heure qui a suivi, le message a été d'ument transmis aux Etats-Unis, auxquels les dirigeants israéliens, tout particulièrement ceux du Likoud, reprochent amèrement Likoud, reprochent amèrement d'avoir ouvert un dialogue avec l'organisation de M. Yasser Arafat. Dès la mi-journée, ils faisaient publiquement valoir qu'ils avaient toujours maintenu que l'OLP, contrairement à ce que disent les Etats-Unis (qui se sont déclarés « horrifiés » par l'attaque de mercredi), n'avait jamais renoncé à la violence et ne devait donc pas être un partenaire dans la nésociation.

Se fondant sur les documents trouvés sur les prisonniers, les responsa-bles israéliens ont assuré que le « cer-

tre par tous les moyens et les liquider. »

Hôte de ce sommet, le prési-

dent irakien a alors repris la perole pour rappeler au colonel Kadhafi, dont l'histoire n'est

visiblement pas le point fort, que « les Arabes ont donné la

preuve, à travers les ans, qu'ils

et en son sein peuvent coexis-

ter toutes les religions, zoutes les communautés, toutes les confessions. Si les Juifs, a déclaré le président Saddam

Hussein, étaient à la recherche

d'un simple refuge, ils se seraient randu compte que la

nation arabe aurait pu leur offrir le meilleur. La nation arabe est contre toute hégémonie, tout

expansionnisme et toute

oppression. C'est sur cette

base qu'elle a refusé la politique de l'entité sioniste et de ceux

Une réponse qui s'imposait et

FRANÇOISE CHIPAUX

a soulagé nombre de chefs

sents dans la salle.

A la fin du sommet de Bagdad

Le président Saddam Hussein

s'élève contre une déclaration antisémite

du colonel Kadhafi

mercredi était le patron du FLP. Il s'agit de M. Mohamed Aboul Abbas, membre du comité exécutif de l'OLP membre in comme execuni de l'OLP
et dont le groupe était partie prenante
an Conseil national palestinen d'Alger en novembre 1988. M. Aboul
Abbas avait été le maître d'œnvre,
en octobre 1985, du détournement
d'un paquebot, l'Achille-Lano, dont
l'un des passagers (un Américain)
avait été assassiné.

A l'issue du sommet arabe de Bagdad, où la rhétorique anti-israflienne
a été particulièrement radicale,
M. Arens avait beau jeu de se dire
conforté dans sa politique actuelle :
refus du processus de négociation
avec une délégation pelestinienne tel
que le propose le « plan Baker ». Cela
s'appelle se retrancher dans ses positions et, su beau milieu d'une phase
de tension israélo-américaine, le
ministre ne se privait pas de dire à
l'adresse des Etats-Unis : « Le somministre ne se privati pas de dire à l'adresse des Etats-Unis : « Le som-met de Bogdod sout comme le Conseil de sécurité de l'ONU ont arrêté une politique agressive à l'égard d'Israël, et les terroristes de l'OLP ont tenté d'ap-pliquer cette politique sur les côtes d'Is-raël en voulant s'en prendre à de paisi-bles écités.

C'est sans doute un raccourci un peu polémique, car l'opération de mercredi, selon les spécialistes israé-liens, avair dû être préparée depuis de longs mois. L'alerte avait été donnée des mardi soir, mais l'état-major ne soupçonnait apparemment par pleur de ce qui était en cours.

#### « Ils auraient pu commettre un massacre »

Telle qu'elle a été décrite par les autorités israéliennes, c'est-à-dire de manière encore confuse, l'opération commence au début de la semaine – commence an Geour de la Semanie –
dimanche – à Benghazi, le grand port
de la côte est de la Libye. Un
bâtiment prend le large, cap à l'est,
avec à bord six petites vedettes – des
embarcations très rapides, à coque en fibre de verre, et puissamment armées : mitrailleuse, lanco-missiles et même canon. L'objectif, a dit le chef d'état-major, le général Dan Shomron, « était d'attaquer les plages et les hôtels de la région de Tel-Aviv » ; l'opération devait être réalisée mercredi, jour férié en Israël, où l'on célèbre la fête juive de Shavnot et où les Israeliens se pressent sur le bord de mer. « Ils auraient pu commettre un massacre », a indiqué le général Shomron, en rapportant que les cartes saisses désignaient certaines des plages les plus fréquentées.

Les vedettes out été larguées très au large, l'une d'elles servant de réservoir de carburant. Les autorités israéliennes se sont contentées de dire que le largage avait été fait sui d'intercepter ou de suspecter le vaisscau-transporteur. La plupart des vedettes sont tombées en panne - cerregroupés à bord de deux d'entre elles. L'une a mis le can an nord de

La première a sans doute été interceptée par les Israéliens durant la muit non loin de la localité d'Hezziya, près du kibboutz Gassh. La marine a repéré l'embarcation avant qu'elle puisse accoster, et ses passagers - cinq Palestiniens - se sont rendus. L'autre n'a été détectée que le matin par un avian d'observation. Aussitôt pris en chasse par des bâtiments de la marine et par des bâtiments de la marine et par des bâtiments de la marine vers un endroit de la côte encore relativement désert, près de Nitzanim -au sud d'Ashdod. L'alerte était ati suit d'Asactot. L'autric était déclenchée, les routes bloquées, les civils mobilisés, cependant que les unités d'élite de l'armée et de la police étaient dépêchées sur place.

onze hommes à bord de la vedette d'attaque ont cours vers une rangée accosté. Chasse à l'homme et bref. accrochage : quatre des Palestiniens ont été tués et sept autres capturés. **ALAIN FRACHON** 



## AFRIQUE

LIBÉRIA: peur et chaos à Monrovia

## La victoire des rebelles paraît inéluctable

Alors que les rebelles continuent de progresser vers la capital peur et le chaos règnent à Monrovia où un groupe d'homn uniforme a attaqué, mercredi 30 mai, un bâtiment de l'ONU, tuant un gardien et enlevant au moins une trentaine de person s'écalent réfugiées dans ces locaux, qui bénéficient de l'im diplomatique (nos demières éditions du 31 mai). « Gravement précecupé » par cette agression, M. Perez de Cuellar, le secrétaire généra de l'ONU, a ordonné au personnel de l'Organisation de quitter le pays. Les troupes du Front national patriotique du Libéria (NPFL) de M. Charles Taylor, ont repris le contrôle du port minéralier de Buchanan, à 100 kilomètres au sud-est de Monrovia, qui a été, pendant dix jours, le théâtre de durs combets avec les soldats gouverne Quelques dizaines de militaires « loyalistes », retranchés dans des ers, tentent encore de ralentir l'avance des maquisards.

#### BUCHANAN

de notre envoyé spécial

L'ambulance « 4×4 » du NPFL, un des nombreux véhicules abanallure sur la piste. Les nombreux barrages sont passés sans difficulté, les rebelles armés ouvrant la bar-rière dès qu'apparaît le visage de Samuel Dokie, un proche de Cha-ries Taylor. A l'arrière, trois com-battants laissent errer leur regard sur l'interminable ruban rouge de

plus motivés et continuent de se livrer à des représailles contre les civils, n'hésitant pas à tuer femmes, vieillards et cafants. « Voyez ces trois soldats capturés à Buchanan. Ils seront traités comme des prisonniers de guerre conformé-ment à la convention de Genère », souligne Chartes Taylor.

Même si l'attaque n'a pas encon été lancée contre Monrovia, la victoire de Charles Taylor paraît iné luctable. Que feront ces maqui



latérite qui défile sur un fond de

La plupart des villages sont vides. Leurs habitants ont fui les combats, et bon nombre de maisons portent les traces d'impacts de balles. Des centaines de femmes, d'hommes et d'enfants remontent par petits groupes vers le nord. Le visage grave, ils portent sur la tête des bailots ou des

A quelques dizaines de kilomè-tres de Buchanan, le climat s'alourdit : voitures abandonnées sur les bas-côtés, toutes portes ouvertes, vetements et chaussures jouchant le sol. Plus loin, des chiens errants. L'odeur de la mort plane autour de la ville. Plusieurs cadavres, des civils pour la plupart, abandonnés sur le macadam, témoignent du drame qui se joue au Libéria.

Depuis le début de la rébellion, il y a cinq mois, les populations, d'abord sceptiques, se sont ralliées à l'eunemi juré du président Doe. Les atrocités commises par les soldats gouvernementaux, notamment les ethnies Ghio et Mano du comté de Nimba, ont fini de faire bascu-ler une opinion publique lasse de la gestion catastrophique du pays depuis dix ans,

Sur le terrain, le chef des NPFL se comporte en chef politique.

« De est à l'image de Hitler et d'Idi
Amine Dada. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ce type a fait dans ce pays », afirmo-t-il, évoquant les crimes tribaux, les expéditions panitives et les crimes rituels. Les punitives et les crimes rituels. Les fétiches jouent un rôle important pour les rebelles. Pour la plupart pour au recentes. Four le prupart très jeunes, ils n'out pas peur de la most et se protègent des balles en se grimant le visage ou le corps avec un enduit blanc avant de partir an combat.

Sur les 10 000 hommes que revendiquent les NPFL, la moitié sont armés. Un expert américain travaillant an Libéria est convinca de la victoire procheine des rebelles. « Leur force est la combinaison de leur excellente organisation militaire et de la complicité des populations civiles qui se savent plus en sécurité avec eux qu'avec les soldats gouvernemen-

L'armée du président Doe a le

sards de leur victoire ? Elmer Johnson, un des adjoints de Chaties taylor expline sommes pas communistes. Le Libè-ria restera le paradis de la libre-entreprise. Il est évident que, juste après cette période de guerre, on ne pourra pas organiser des élections. Elles nous donneraient une écrasante majorité, mais cela ne serait pas représentatif. Dans un premier temps, nous formerons un gouver-nement de transition, une coalition où le NPFL sera majoritaire, avec la participation de gestionnaires de bonne volonte.

Les Etats-Unis ont réduit leur aide au Libéria, qui est tombée de 30 à 20 millions de dollars, cette aonée. « Jesse Jackson, l'ancien candidat noir à la Maison Blanche, octuellement en tournée en Afrique, octuellement en vocater 2, assure cherche à me rencontrer 2, assure Charles Taylor. Des diplomates américains en poste à Abidjin se rendent régulièrement à la fron-tière du Libéria pour prendre des contacts avec les éléments du

ROBERT MINANGOY



## Monde arabe: les clés des antagonismes

watkres watkres

et institutions

au Maghreb

et en Egypte

Maghreb Machrel

Le processus de

en Égypte à partir

des années 70.

144 p., 45 F.

l'islamisation du droit

Collection Monde-arabe

Vente en libraine

etation Francaise

75340 Paris Cedex 07 Téléphone (1) 40 15 70 00

> Vente par minitel 3515 - 3616 Doctel

Liben Les défis du quotidien Callecton Monde arabe

Paul Baite Decu's 1975. Notes et Études la difici e adaptation **Documentaires** de sors milions Les dimensions de Libanas aux effets géopolitiques. religieuses et multiples mervenants. 132 c . 50 F. modifié complète les enjeux dans

144 p., 55 F.

Le conflit trak-tran 1979-1989 Sous la direction de idéologiques d'un conflit meuriner qui a

Enjeux de société Monde arabe Maghreb Machrek Un bilan de 15 ans de la politique d'Infittit mise en cauvre per Anduar al Sac Ses effets dans lous les secteurs de la société 232 p. 70 F.

Égypte 1990

documentation recons



QUE les rebelles luctable

Partir avec tout le monde, comme tout le monde, pour voir la même chose que tout le monde, est-ce bien raisonnable? LE GUIDE DU ROUTARD LA LIBERTÉ A TOUTES LES PAGES. Depuis 15 ans le Guide du Routard voyage malin dans le monde

Depuis 15 ans le Guide du Routard voyage malin dans le monde entier: ce serait trop bête de ne pas en profiter. Partir avec lui, c'est, chaque fois, le même plaisir de sortir des sentiers battus (au total, 32 guides). C'est découvrir plus et savourer mieux, se créer une vision personnelle d'un pays. Et c'est, partout, saisir les bonnes affaires grâce à ses adresses mises à jour chaque année. Le Guide du Routard, si vous faisiez un bout de chemin avec lui?

HACHETTE

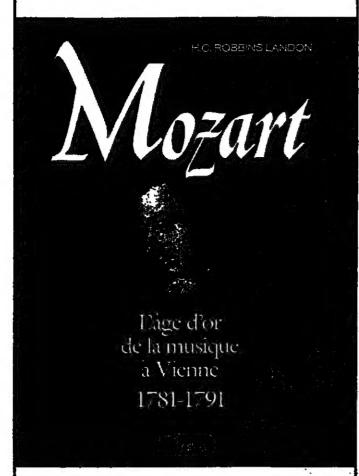

Robbins Landon est l'un des plus grands musicologues vivants... il a éclairci tous les mystères mozartiens (Le Nouvel Observateur)..

Un livre qui fourmille de révélations (Télé 7 Jours); remarquable et superbement illustré (Le Monde de la Musique), le portrait éblouissant d'une Vienne entièrement vouée à la musique. (Elle)



# **AFRIQUE**

GABON: le rétablissement de l'ordre à Port-Gentil

## Les troupes françaises resteront « aussi longtemps que les circonstances l'exigeront »

affirme M. Roland Dumas

Le bilan de l'intervention des forces de l'ordre gabonaises à Port-Gentil s'élevait, mercredi soir 30 mai, à trois morts - deux civils et un militaire – et six blessés par balles, selon différentes sources.

D'autre part, quelque deux mille Français ont été rapatriés du Gabon depuis le début des événements, a précisé un porte-parole du Quai d'Orsay.

L'autopsie du corps de M. Joseph Rend-jambe, secrétaire général du Parti gabonais du progrès (PGP), n'aurait pas permis de conclure à une mort violente, a-t-on appris de source officieuse. Cet opposant au régime du président Omar Bongo avait été

retrouvé mort, la semaine demlère, dans un hôtel de Libreville et son décès avait provoqué de violentes manifestations. D'autre part, M. Augustin Boumah, le président de l'Assemblée nationale, qui avait mystérieusement disparu de son domicile, mardi, est rentré chez lui, le lendemain soir, sain et sauf mais « très fatigué ».

M. Roland Dumas, le ministre des affaires étrangères, a affirmé, mercredi, devant l'Assemblée nationale, que le dispositif militaire français serait maintenu « aussi longtemps que les circonstances l'exigeront 3, soulignant que la France avait répondu à un « appel au secours » de ses ressortissants.

De son côté, M. Jean-Pierre Chevène ment, le ministre de la défense, a exprimé le souhait, devant la commission de la défense de l'Assemblée nationale, que « le processus de démocratisation entamé avant l'assassinat de Joseph Rendjambe et qui pré-voyait des élections en septembre, se

A cet égard, on a appris, de sources informées à Paris, que l'ambassadeur de France au Gabon n'était pas seulement en contact avec le président Bongo et son gouvernement mais aussi avec les dirigeants du PGP « dans le souci de favoriser la reprise du dialogue entre Gabonais ».

#### Mission presque accomplie

**PORT-GENTIL** de notre envoyé spécial

Sur la piste de l'aérodrome dévasté lors des émeutes, quelques centaines d'Africains attendent, avec une infinie patience, l'arrivée hypothétique d'un avion d'évacuation. Certains sont de petits commerçants maliens dont les boutiques ont été brûlées dans les quartiers populaires en révoite. Ces cortèges de réfugiés sont les seuls résultats visibles de l'agitation des derniers jours dans les zones sous contrôle militaire. Dans les décomdministratifs et sur les murs du centre-ville, des slogans en lettres rouges : « Bongo jouet des Français », « Bongo

Selon le général Poncy, responsable gabonais des opérations, la situation est maintenant sous contrôle et l'état de siège ne durera pas plus de douze

pli l'essentiel de leur mission. A en croire le général, les barricades qui subsistent dans certains quartiers populaires et quelques tirs d'intimida-tion ne sont pas significatifs. « Qua-rante meneurs ont été arrêtés dont quatre leaders. On a fait le vide dans la villa qui leur servait de quartier

#### « Opération

Bien qu'un bateau soit venu charger du pétrole mardi matin, la décision de la compagnie Elf de reprendre la production ne se concrétise pas encore dans les bâtiments administratifs de la direction, totalement déserts. La « cité Elf », véritable ville dans la ville, vouée habituellement au logement du personnel, est le principal centre d'accueil des réfugiés européens. En principe, ceux-ci ne sont pas autorisés à circuler en ville, mais

affaires chez eux, sous escorte mili-taire. Ils reconnaissent que leur sécurité physique a été bien assurée mais leurs biens ». Quelques uns ont vu leurs magasins pillés, puis détruits. Comme il n'est pas question d'indemnisation, ils annoncent « que les événements du Gabon auront pour consé-quence de faire réfléchir tous les Français installés en Afrique ». Au total, cinq cents militaires français ont été mobilisés à Port-Gentil pour ce que l'état-major appelle

Le général Bernard Janvier, commandant en chef des éléments français à Port-Gentil, insiste : « La mis-sion est d'assurer la sécurité physique de nos ressortissants (ils restent dans les centres d'hébergement jusqu'à nouvel ordre). Nous ne sommes pas impliqués dans le maintien de l'ordre, qui relève des autorités compétentes du Gabon. » Le général Janvier agit de

d'Orsay, le consul général Bernard Petit. Les deux hommes sont arrivés du GLAM, le 26 mai, le lendemain du jour où la cellule de crise du ministère des affaires étrangères a décidé leur « mission d'action et d'évaluation ». Celle-ci se terminera « après un certain délai de latence car nos compatriotes souhaitent notre présence ». D'origine vietnamienne, M. Petit est actuellement en poste à Donala, mais il a été souvent choisi par le Quai d'Orsay pour des missions de ce type.

Peu craintif, par conséquent, il s'excuse en souriant quand, par sécurité, il est conduit à l'aéroport par un camion de soldats en armes. « Ce sont les consignes pour éviter qu'il soit pris en otage ». Il y a eu des menaces et, en effet, dit un responsable mili-taire, « il faut toujours prendre ces menaces au sérieux tellement c'est facile et tellement c'est lourd de consé-

11 E T 1 MATERIAL SECTION

122 1 (This

EE THINK E

JEAN DE LA GUÉRIVIÈRE

## Elf dans le piège

Le groupe français avait donc le mobile et les moyens de mettre en difficulté l'actuel gouvernement gabonais, puisque, comme l'a expliqué le ministre de l'information, une interruption de la pro-duction pétrolière pendant dix jours suffit à « mettre par terre » l'économie (le Monde du 30 mai). Circonstance aggravante : un ancien cadre d'Elf Gabon, également ancien secrétaire général de l'OPEP, M. Marc Saturnin Nan Nguema, figure parmi les princi-paux dirigeants du parti d'opposi-tion PGP.

Face à ce faisceau de suspicions, le groupe ne manque toutefois pas d'arguments. La réalité des menaces pesant sur le personnel expatrié à la veille du week- end, alors qu'on attendait une manifesalors qu'on attendait une manifes-tation monstre à l'occasion de l'en-terrement de l'opposant Joseph Rendjambe et que la police gabo-naise semblait dépassée, ne fait pas de doute. Les dirigeants d'Elf Gabon avaient été pris en otage, et les installations clairement mens-cées par les manifestants. Il a fallu attendre, explique-t-on, que l'ar-mée française ait l'autorisation, mardi 29 juin, de protéger directe-ment le terminal de Cap Lopez, installation la plus exposée, par installation la plus exposée, par laquelle transite toute la production des champs en mer, pour que l'extraction poisse reprendre.

D'ailleurs Elf n'a pas été le seul à rapatrier ses ressortissants ; toutes les autres compagnies étrangères ont fait de même. La Shell assure certes après com - pour souligner les responsabilités d'Elf ? - qu'elle n's pas réduit massivement comme cela avait été écrit, le débit de son gisement de Rabi-Kounga, Il semgisement de Rabi-Kounga. Il semble pourtant, selon plusicura sources concordantes, que le groupe anglo-néerlandais, qui n'a d'ailleurs pes démenti immédiatement, ait bien, brièvement, diminué le rythme d'extraction de 120 000 à 20 000 barils/jour pour le remonter rapidement à 80 000 barils/jour. En outre, souligne-t-on chez Elf, Rabi, perdu au fin fond de la jungle, est beaucoup moins exposé que le terminal de Cap Lopez situé à proximité de Port-Gentil.

La compagnie française, assurent ses dirigeants, a d'ailleurs laissé sur place une équipe d'une cinquan-taine de techniciens, suffisante pour assurer la maintenance et le redémarrage des opérations. Elle n'a en outre pas interrompu la pro-duction des petits champs du sud du pays, considérés, eux, comme sûrs mais ... sans le dire pour ne pas attirer l'attention des manifes-

a Dès que les équipes restées sur place ont été en sécurité, elles ont redémarré la production », affirme le président du groupe, ajoutant que le rythme de croisière sera retrouvé d'ici quatre ou cinq jours et que la perte de production rattrapable en quelques semaines e n'aura aucune incidence sur les comptes ». Quant à l'action de l'ancien directeur général adjoint d'Elf Gabon au sein de l'opposition, elle fait sourire au sein du tion, elle fait sourire au sein du groupe où on assure que M. Nan Nguema, opposant traditionnel et reconnu du président Bongo depuis les années 60, a été embau-ché par la compagnie en 1966 avec le plein accord du gouvernement, dest il est tonique decenie son dont il est toujours, depuis son départ de l'OPEP en 1983, conseil-

#### « Couvert sur tous les fronts »

Reste la manière, la brutalité de la décision et surtout le manque d'information des autorités. Sur ce point, la défense d'Elf est moins convaincante. « Nous avons essaye de joindre le gouvernement, nous de joindre le gouvernement, nous n'y sommes par parvenus, les condi-tions etaient extrêmement diffi-ciles », assure le directear général hydrocarbures d'Elf, M. André Tarello... Reste enfin les consé-quences. Quelle qu'en soit l'expli-cation, l'affaire laissera des traces. Four l'opinion, Elf restera soup-pouné d'avoir pour le moins pris ses distances avec le pouvoir eu place, de s'être en quelque sorte

place, de s'être en quelque sorte « démarqué » du président Bongo. En cas de changement de pouvoir, ce n'est peut-être pes un mas-vais point. Dans le cas inverse Elf pourra-t-il convaincre les autorités de sa bonne foi et conserver ses positions pétrolières dans un pays oui représente un bon tiers de ses réserves en Afrique et 16 % de ses réserves en Afrique et 16 % de ses réserves totales ? Il est van que le groupe a fait a pasteriori preuve d'une docilité exemplaire, en répondant au quart de tour aux injonctions du président...

Elf s'est-il donc ainsi « couvert » sur tous les fronts? L'étas-major affiche en tous cas une belle séré-nité. « Quelle que soit l'évolution d'un pays pétrolier, il y a toujours nécessué de produire du pétrole. Nous sommes en situation de sécurité optimale. Je n'ai pas d'inquié-tude particulière sur le sujet. Nos inquiétudes ont porté seulement sur la sécurité des personnes », a déclaré le président Loik Le Floch Prigent, interrogé sur les conséquences d'une éventuelle déstabilisation politique majeure au

VÉRONIQUE MAURUS

#### **NICARAGUA**

#### Accord sur le désarmement et la reconversion des contras

La présidente du Nicaragua, M= Violeta Chamorro, et les diri-geants de la Résistance nicaraguayenne (RN) ont signé, mercredi 30 mai, un accord de sécurité qui prévoit notamment la reprise immédi du désarmement des rebelles, puis leur reconversion en une police rurale dépendant du ministère de l'intérieur. L'accord a été conclu après des négociations qui ont duré toute la muit de mardi à mercredi. Il a été annoacé lors d'une conférence de presse don-née à Managna par la présidente Cha-stiorro, le chef des forces armées, le général Humberto Ortega (ancien ministre de la défense du gouvernement sandiniste), et le chef militaire de la RN, Israel Geleano, dit « com-mandant Franklin ». L'archevêque de Managua, Mgr Miguel Obando y Bravo, était également présent.

Aux termes de l'accord, les contras se sont engagés à remettre chaque

jour cent armes au minimum dans. chacune des sept zones de sécurité créées pour leur démobilisation, il est prévu la création « immédiate » d'une police rurale formée par les anciens combattants de la RN. Cetteforce aura pour fonction d'assurer le maintien de l'ordre dans les nouvelles « zones de développement » dans les quelles doivent s'installer les ex-recelles et leurs familles, ainsi que tous les autres Nicaraguayens qui le son-

Le processus de démobilisation avait été engagé après la défaite élec-torale de l'ancien président Daniel Ortega, le 25 février dernier, mais avait été interrompu le 18 mai par la Contra qui accusant les sandinistes de conserver le contrôle de l'armée, M= Chamorro a agnoncé à ce propos qu'elle avait ordonné at général Ortega de confinencer immédiate-ment à appliquer un plan de réduc-tion des forces armées.—(AFP.)

#### EN BREF

D CHINE : eaze exécutions. — Onze criminels out été condamnés à mort et immédiatement exécutés, mercredi 30 mai à Pékin, dans le cadre de « la campagne d'assalnis-sement » de la capitale en vue des Jeux asiatiques prévus du 22 septembre au 7 octobre. Les onze hommes étaient accusés de mourtres, de viols et de vois avec cir-constances aggravantes, a indiqué la presse officielle. — (AFP.)

O VIETNAM : cent un host people secontus par un anvire américain. -Un bêtiment américain a porté secours à cent un bost people viet-namiens en sucr de Chine du Sud, ont indiqué, mercredi 30 mai, les forces armées philippités. L'USS Beaufort est venu en aide lundi à un premier groupe de vingt-quatre personnes. Soixante-dix-sept boat people ont également été recueillis mardi. Les réfugiés sont restés à

passer de gouvernement philippin. a précisé un porte-parole améri-cain. – (AFP.)

D PAKISTAN : vingt-cinq morts i Karachl - Les violences ethnique et politiques ont encore fait au moins 25 morts et des dizaires de blessés, mercredi 30 mai à Kara chi. Ces nouveaux incidents ont porté à 246 le bilan officieux des tués dans la province méridionale du Sind en quinze jours, dont 114 à Karachi depuis dimanche. --

MALDIVES : le ministre de la défeuse limigé — M. Ilyas Ibrahim a été démis de ses fonctions de ministre de la défense, du commerce et de l'industrie, mercredi 30 mili, dans le cadre d'un remaniement du gouvernement. M. Ibrahim, bean-frère du président Gaycom et qui passe pour l'homme le plus riche du pays. avait quitté mardi les Maldives mercredi à la base navale de Subic II serait accusé de Bay, dans l'attente d'un laissez- correption - (APP.)

**AMÉRIQUES** 

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR The second second second The same of the sa

the R.M. range of the parties of the smaller

Diper Total Control of Street Bearing Co

The same of the sa

# **ENQUÊTE**

# Plaies d'Afrique

IV. – Démocratie : l'adieu au parti unique ?



l'Est ont soudain provoqué dans de nombreux pays d'Afrique la remise en question des régimes marxistes et des systèmes de parti unique. Un pluralisme, plus ou moins limité, est maintenant à l'essai ou envisagé — jusqu'au Gabon. Mais plusieurs États en avaient déjà fait brièvement l'expérience, au lendemain de l'indépendance, souvent dans la confusion, avec, à la clé, de sanglantes querelles ethniques (le Monde des 29,30 ET 31 mai.)

K M water 2 aire 12 rives

The last defender a response of

A complete on a colony

a marino and the a process

And the state of t

And Anna Parish at Sulph

Wet mere an any growing to

and a section of the section

the delication of their

M. 141 141 and 111 at Challes

Bernage et :

Be men wa ter jan 1. 2. 275

A SHIPTER A STATE OF

a des contras

7.3 8.7

C'est dans le décor très « soft » et très chie du Rotary Club de Nairobi que la tempête kényane a véritable-ment commencé, le 3 mai, avec une petite phrase làchée; entre deux toasts, par l'ambassadeur des Etais-Unis, M. Smith Hempstone: « Il existe, au sein du Congrès (qui contrôle les cordons de la bourse) une tendance politique de plus en plus forte pour que notre assistance écono-mique se concentre sur les pays du monde qui disposent d'institutions démocratiques, défendent les droits de l'homme et pratiquent le multipar-tisme. » Le Kenya répond difficilement aux deux premiers critères, et pas du tont au troisième. Depuis 1982, le parti unique KANU est omnipotent, gérant d'une main de fer les affaires du pays.

Malgré cet état de l'ait, qui n'a rien de spécifiquement kenyan, Nairobi et Washington étaient en excellents termes. Horrais quelques anicroches à propos des droits de l'homme, les Etats-Unis (tout comme la Grande-Bretagne), ont tonjours fair preuve d'une grande bienveillance vis-à-vis du président Daniel Arap Moi. Celui-ci n'à donc pas manqué de dénoncer cette e ingérence » inopinée, la classe politique exprimant sa « consternation » devant ce coup bas décoché par l'ami américain.

Les députés (tous membres de parti) ont exprime unanimement leur rejet du multipartisme et il s'est même trouvé des « spécialistes, » du

Les changements en Europe de droit kenyan pour le juger contraire à la Constitution. Le débat s'est néanmoins ouvert, avec l'accord, voire rappin, du gouvernement : la presse locale ne parle plus que de cela. Il y a encore quelques semaines, un tel souffle de liberté ent été inconcevable. Il balaie désormais, plus ou moins violemment, toute l'Afrique de l'Est : le réveil démocratique, plus lent qu'ailleurs, semble là aussi inferensible.

> Ce « retard » de l'Afrique de l'Est sur ses cousins de l'Ouest (Bénin, Gabon, Côte-d'Ivoire notamment, qui out montré la voie) s'explique qui ont montré la voie) s'explique sans doute, en partie, du fait de passifs historiques différents. « Les colons britanniques ont tenu compte, beaucoup plus que les colons français, des particularités tribales, assure un diplomate de l'Afrique des grands lacs. Aujourd'hui encore, dans les pars anglanhoues, que essente de response de presente de presen pays anglophones, on essaye de respecter, avec plus ou moins de bonheur, cette diversité ethnique. Toutes proportions gardées, ce sont des sys-tèmes plus souples, plus ouverts que ceux d'Afrique de l'Ouest. La liberté de la presse est plus grande en Afrique de l'Est, les langues sont plus

Quelles que soient les particularités historiques et les différences de rythme entre l'Est et l'Onest, la question du changement politique se pose désormais avec la même acuité. L'heure n'est plus de savoir si le multipartisme est « un luxe » pour l'Afrique - comme M. Chirac l'avait affirmé avec une belle assurance, lors d'une visite en Côte-d'Ivoire en février - et, encore moins, de le considérer comme une « vue de l'es-prit » comme le pensait, il y a encore quelques semaines, le président Hou-phouët-Boigny. L'ouverture politi-que, quelle que soit sa forme ici ou là, est devenue une nécessité pour la mentione de continent. survie du continent

Le multipartisme n'est d'ailleurs pas une totale nouveauté. Au lende-main des indépendances, la plupart des pays africains en avaient tenté l'expérience. Une expérience embryonnaire puisque la multiplicité des partis n'a jamais, à l'époque, constitué une véritable garantie d'al-

ternance : un seul parti, déjà, domi-nait tous les autres. C'est lui, évi-demment, qui allait bientôt détenir les leviers de commande et éliminer ses rivaux, trop chétifs. Au Nigeria, en Côte-d'Ivoire ou au Zaīre, ils étaient des dizaines. Ce sont eux, avec d'autres, qui se réveillent

Quel sera leur avenir ? L'Afrique tirera-t-elle les leçons de son passé? L'expérience du « multipartisme » des années 60 avait conduit à la confusion et aux querelles sangiantes. En fait de démocratie, on avait « inventé » la logique des règlements de comptes, généralement impitoya-bles. Et c'est, bien souvent, sur ces chamiers, que se sont construits peu à peu ces « États forts » que l'on voit faiblir aujourd'hui. Des Etats que l'Occident aura longtemps confortés, qu'on y porte le costume trois-pièces des parvenus ou la veste kaki des militaires, avec leurs variantes marxistes » (comme l'Ethiopie l'Angola, le Congo ou le Bénin à leurs débuts) ou « socialistes » (comme la Zambie ou la Tanzanie)

### et népotisme

Les systèmes de parti unique ou de parti-Etat, fruits des indépendances, ont aujourd'hui entre vingt et trente ans. Ont-ils atteint la limite d'âge? Sur le plan économique, en tout cas, ils out prouvé leur défaillance. Non seulement le système du parti unique n'a pas résolu les problèmes, mais, bien souvent, il les nourrit. « Le bien souvent, il les nourit. a Le développement de nombreux pays d'Afrique subsaharienne s'est trouvé inutilement limité par leur système politique (...) Il faut que l'Afrique soit mieux gouvernée (...) Les gens ont besoin d'être libres pour réaliser leur potentiel individuel et collectif », déclarait, fin avril à Washington, M. Barber Conable, président de la M. Barber Conable, président de la Banque mondiale.

Dénonçant « le clientélisme et le népotisme » qui ont « entravé la formation de cadres professionnels », l'absence de « volonté politique » et le « manque de responsabilité » des gouvernements, M. Conable a lancé

une mise en garde aux bailleurs de fonds : ceux-ci a doivent accroître tonds: coux-ci a doivent accroître leur aide à l'Afrique, mais ils doivent aussi se montrer plus disciplinés et plus sélectifs dans leur assistance et s'assurer que celle-ci n'est pas gaspil-lée en dépenses militaires, produits de luxe et fuite de capitaux (...) Plutôt que de créer une dépendance, ils doivent encourager l'autonomie ». Venant du numéro un de la Banque mondiale, cette déclaration de bon sens ne manque pas de sel.

En effet, les plans d'austérité, imposés par les organismes financiers internationaux, ne sont pas étrangers aux explosions sociales qu'ont connues les pays africains ces dernières années. Chacun garde en mémoire les émeutes de la faim de 1988 en Algérie – un pays d'Afrique blanche qui n'en a pas moins joué un rôle précurseur vis-à-vis de l' Afrique noire-celles de 1989 au Nigéria qui ont fait près de deux cents morts, ou celles encore de 1986, en Zambie, où les mineurs de la Copperbelt (cein-ture de cuivre) s'étaient révoltés con-tre la cherté de la vie.

Chacun se souvient aussi des colères étudiantes dans plusieurs capitales, de Nairobi (Kenya) à Harare (Zimbabwe) en passant par Abidjan (Côte-d'Ivoire), Bangui (Centrafrique) ou Lusaka (Zambie). Ces soubresauts violents ont bien souvent donné l'alarme, précèdant ou accompagnant la vague de contes-tation politique qui secoue aujour-d'hui le continent.

ne dégénère pas en nouvelles guerres civiles, plusieurs gouvernements ont songé à ériger des garde-fous. C'est tout le sens de la « conférence nationale », il est vrai tardive, organisée au Gabon et, à une moindre échelle, de la « consultation » lancée au Zaîre. Que l'ouverture vienne du chef de l'Etat – qui exhume un article « oublié » de la Constitution – ou d'un dialogne direct avec la société civile et ses diverses composantes, les fetture partie descent avoir une escise futurs partis devront avoir une assise nationale : c'est une condition sine qua non si l'on veut éviter le premier écueil – évident – des conflits tri-

baux, voire des guerres sécession-

Trois scénarios se dessinent. Certains pays préconisent, non pas l'abolition du système de parti unique, mais son « amélioration ». On accepte qu'en son sein les bouches s'ouvrent. Au Tchad, les élections législatives - qui doivent se dérouler cette année - seront « libres », c'està-dire qu'elles ne seront pas patronnées par le parti unique, Deuxième scénario : le chef de l'Etat autorise la création, en nombre limité, de nouveaux partis. C'est le cas du Nigeria où deux partis (l'un « plutôt de gauche », l'autre « plutôt de droite ») seront légalisés, dans la perspective du scrutin de 1992, date à laquelle le président Babangida devrait céder la place à un gouvernement civil. C'est également le cas au Zaïre où trois partis doivent être autorisés. Dernier scénario : le multipartisme total. Le Bénin en a montré le chemin, suivi par le Gabon et - plus douloureusement - par la Côte-d'Ivoire.

#### Mandela »

Plusieurs « petits » Etats, comme la Guinée-Bissau ou le Cap-Vert, font déjà l'expérience du multipar-tisme. Et il existe d'autres précédenta, anciens comme l'île Maurice. ou récents comme Madagascar, sans oublier la Namibie qui vient de célébrer son indépendance. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'introduction du multipartisme n'entraîne pas forcément la défaite de l'ex-parti unique. A Madagascar, les élections « libres » de 1989 ont vu, maigré la présence d'une opposition virulente, la victoire de l'AREMA (qui a remporté 117 des 137 sièges de « l'assemblée popu-

Mais le pari du multipartisme ne se gagne pas au hasard. L'existence d'un sentiment national, suffisamment fort pour que puissent être dépassées les rancœurs ethniques, semble constituer un atout fonda-

mental pour l'ouverture démocratique. De ce point de vue, la Tanzanie, moins bien dotée que le Kenya sur le plan économique, a plus de chances que celui-ci de réussir une éventuelle réforme politique. De ce point de vue, aussi, certains vieux clivages s'évanouissent. Ainsi le Cameroun et le Zimbabwe, frères ennemis sur le plan idéologique, se retrouvent dans le même camp du « non » au multi-partisme. Les justifications « théoriques », avancées par les uns et les autres pour conforter le système de parti unique, s'estompent du même

Mais il ne faut pas s'y tromper : les chefs d'Etat africains ont été plus nombreux à trembler à la mort du « camarade » Ceausescu qu' à applaudir au « sacre » de Vaclav Havel. En revanche, l'évolution politique de l'Afrique du Sud - avec la légalisation des mouvements d'oppo-sition et la libération de Nelson Mandela – a marqué profon les consciences. « Un prisonnier comme Mandela, dans n'importe quel autre pays d'Afrique, il serait mort au bout d'un mois! », vous lance-t-on souvent en privé.

Bien qu'il ne soit venu à l'idée d'aucun journaliste africain de saluer le courage du président De Klerk, beaucoup d'Africains doutent aujourd'hui des qualités et de la compé-tence de leurs dirigeants. Les « pères » de l'indépendance out soudain pris un coup de vieux. Beaucoup vont tácher de gagner un sursis. D'autres, comme Houphouët-Boigny, préparent déjà leur « sortie ». L'Afrique a besoin de sang neuf : parmi les futurs héritiers, ceux qui auront, de préférence, vécu à l'étranger et seront férus d'économie, semblent les mieux

CATHERINE SIMON

Prochain article Sida : le nouveau fléau par JEAN-YVES NAU et FRANCK NOUCHI

«Quand la plupart des compagnies aeriennes se félicitent d'avoir ameint les objectifs qu'elles se sont fixés...» «KLM en fixe déjà de nouveaux!»

Chez KLM, nous sommes sans cesse à la recherche d'améliorations. Afin de toujours rester à la hauteur de votre attente. Cela signifie que nous ne nous contentons pas d'ajouter de nouvelles destinations à notre réseau international et de doter notre flotte d'appareils à la pointe de la technique. Les dernières nouveautés:accompagnés des meilleurs crus, les repas en Classe

Royale sont agrémentés de délicieuses spécialités saisonnières servies dans de la porcelaine fine, sur des nappes raffinées en tissu.

Et vous pourrez baire un brin de toilette après les repas avec la nouvelle trousse mise à la

Mais aussimotre Classe Affaires européenne bénéficie de sièges plus spacieux et plus confortables, avec un fauteuil de moins par rangée: 2 fauteuils d'un côté du couloir et 3 de l'autre sur nos B 737 (dès fin juin), 7 sièges par rangée sur nos A 310 (à partir de miseptembre). Et une séparation permanente entre les classes pour plus d'intimité.

Sans oublier, sur la plupart de nos B 747, des moniteurs vidéo individuels pour un · meilleur confort de nos passagers, et un service d'actualités internationales.

Quand il s'agit de répondre à votre attente, KLM n'est jamais

à court de bonnes nouvelles... Venez. Voyez. Et volez.

La Ligne de Confiance:



# **POLITIQUE**

## La table ronde sur l'immigration a été « plus productive » que prévu

déclare le premier ministre

Lors de la séance des questions était « d'accord » sur une proau gouvernement, mercredi 30 mai, le premier ministre a commenté le résultat de la table ronde de la veille consacrée à l'immigration. M. Rocard a affirmé que cette réunion a été a plus productive » que prévu. Le gouvernemen et l'opposion disposent, « au-delà des péripéties », d'un « fil directeur susceptible de bénéficier d'un soutien large auprès de l'opinion, a-t-il dit. Il revient au gouvernement d'amplifier l'action dejà entreprise et de mettre en œuvre les mesures nouvelles qui ressortent du travail que nous avons mené ».

S'adressant à l'opposition, M. Rocard lui a demandé s'il elle chaine « réforme de la procédure de délivrance des certificats d'hébergement », ou sur la « confiscation des moyens privés de transports utilisés sciemment pour tenter de faire pénétrer des clandestins sur notre territoire », qui doit faire l'objet. a-t-il annoncé, d'un très prochain projet de loi.

M. Rocard a annoncé que des « instructions » avaient été données au ministre des Affaires étran-gères pour « faire connaître notre position très ferme à tous les États étrangers, qui est de considérer comme attitude inamicale celle de tout Etat qui encouragerait soit ses propres nationaux, soil, par transit, les clandestins » à venir en France.

Empêché de réunir un meeting à Villeurbanne

#### M. Le Pen dénonce une « dérive totalitaire »

Près d'un millier de personnes ont participé, mercredi 30 mai, à Villeurbanne (Rhône), à un débat public animé par l'écrivain Marek Halter et intitulé « Trois heures pour répondre à Le Pen ». Le président du Front national, empêché par le maire socialiste de la ville de tenir le même soir une réunion publique à l'occasion de la campagne pour l'élection partielle prévue le 10 juin dans le canton de Villeurbanne-sud, a dénoncé ce qu'il considère comme « une dérive vers des formes politiques de plus en plus totalitaires ».

de notre bureau régional

Comment se comporter face à M. Le Pen? En une scule journée, en pleine campagne électorale pour une cantonale partielle. Villeurbanne a vécu plusieurs réponses. Celle de Me Catherine Trautmann, maire de Strasbourg, venue soutenir la candidate socialiste et dire, au lendemain de la table ronds sur l'immigration, que c'est aux maires, désormais, de « s'unir pour ne pas laisser pourrir la situe-tion ». Celle de la section communiste appelant à un « rassemble-ment pacifique » prévu pour le soir même. Celle aussi de M<sup>®</sup> Djida Tazdaïl, perlementaire européenne et présidente des Jounes Arabes de Lyon et banileue, toujours détarminée en favour du droit de vote pour les immigrés. Celle, enfin, de M. Michel Noir, maire (RPR) de Lyon, venu en voisin rejoindre les dirigeants socialistes locaux à la soirée présidée per Marok Halter.

Le successeur de Charles Hernu la mairia de Villeurbanne, M. Gilbert Chabrous, après bien des tergiversations, avait quant à lui dégidé, à la veille de la venue du leader du Front national dans sa ville, de ne pas mettre de salle municipale à la disposition de celui-ci. Quitte à priver d'un meeting de campagne le candidat du Front national, M. Pierre Vial, cofondateur du CRECE, professeur à l'université de Lyon-III et membre du « conseil scientifique » de M. Le Pen. Enfin, pour compléter le dispositif, le préfet du Rhône

réuni mercredi 30 mai au palais

de l'Elysée sous la présidence de

M. François Mitterrand. Au

terme de ses travaux, un com-

muniqué a été publié dont voici

Transperence et régularité des procédures de marchés

versée par la République du Zaire

Opérations été-jeunes 1990

resseront vingt-quatre départements urbanisés, représentant 51 % de la

population française. Elle toucheront

deux cent mille jeunes, dont plus de

la moitié appartiennent à des familles

Les « opérations été-jeunes » ont

entraine une diminution importante

du nomirre des actes de petite délig-

quance. Cos epérations sont complé-tées par des mesures destinces à per-

(...) En 1990, ces opérations inté-

(Le Monde du 30 mgi.) Répartition de l'indemnité

relatif à EURÈKA

de cinq enfants et plus.

les principaux extraits.

avait prudemment rappelé qu'en vertu d'une loi du 30 juin 1881 « les réunions publiques ne peuvent être tenues sur la voie publique ». Du même coup, la manifestation anti-raciste organisée par le PCF s'est trouvée très fermement dispersée par les forces de police, fort nombreuses à Villeurbanne pendant toute cette journée.

Faute de meeting, M. Le Pen a pu s'exprimer longuement devant une batterie de caméras et de une batterie de caméras et de micros. Au sujet de la profanation du cimetière juif de Carpentras il a dénoncé plus qu'un « coup monté », « un attentat politique », pour lequel les enquêteurs n'ont pas exploré « la piste des socialistes » spécialistes, selon lui, des « faux attentats ».

S'il ne croit pas à une prochaine dissolution de son mouvement, le président du FN estime que la mesure dont il a été l'objet à VIIleurbanne vise à créer un précédent pour limiter l'expression des candidats du Front national. Se candidats du Front national. Se présentant comme une victime de l'offensive générale lancée par le pouvoir socialiste ». M. Le Pen affirme que « la démacratie, c'est l'acceptation du débat avec des gens qui ne pariagent pas les mômes points de vue et qui ne sont donc pas obligés d'en faire pari agréablement ».

B. C. et J.-L. S.

d La municipalité de Villeneuvesur-Lot refuse une salle de réunion à SOS-Reciame. - L'esecciation JS-Racismo a protostó, mardi 29 mai, contre la décision de la municipalité de Villeneuve-sur-Lot (Let-et-Garonne) de lui refuser une talle, pour les mêmes motifs qui l'avait conduite, le semaine précédente, à en refuser une au Pront national. Dans un télégramme ndressè su maire, M. Claude La-roche (div. d.), SOS-Racisme observe que cotte décision crée « un précédent dans l'histoire de l'association v. « En meltant SQS-Racisme et le Front national sur le même plan, en pensant que notre dizeaurs, fande sur les vraies valeurs de la France (liberté, égolité, fraternité), pulsse porter atteinte à l'ordre public, en mettant en squivalence racisme et antiracisme, your participes, sant your en rendre cample, à la banalitation des idées de haine et d'exclusion.

Le communiqué du conseil des ministres

(...) Deux mesures nouvelles ont

été décidées : 1) En 1991, un pro-

gremme expérimental permettre à cent cinquente jaunes appelés volon-

taires de se consecrer, à l'issus d'une

tres du mercredi 30 mai, M. Fran-

çois Mitterrand a exprimé son

mécontentement à propos des

retards pris dans la publication des

décrets d'application des textes de loi

(nos dernières éditions du 31 mai).

Selon le porte-parole du gouverne-

ment. M. Mitterrand a évoqué un

rapport rédigé à ce sujet par les ser-

vices du premier ministre et transmis

à l'Elysee. Le président de la Répu-

blique a cité l'exemple de

l'article 136 du statut de la fonction

publique de 1946. Cet article porte

a Plan d'action en faveur des handicapes

mettre le départ en vacances des période de formation militaire, à l'au compagnement de personnes handics

Le président de la République s'inquiète

de la lenteur des décrets d'application des lois

A l'occasion du conseil des minis- sur les activités provées interdites aux

#### Les travaux du Parlement

## M. Mitterrand déconseille à M. Rocard d'engager sa responsabilité sur la taxe d'habitation

De nouvelles péripéties ont marqué, mercredi 30 mai à l'Assemblée nationale, la séance consacrée au prolet de loi relatif à la réévalution des bases des impôts locaux, au cours de laquelle le groupe socialiste devait déposer son amendement sur la réforme de la taxe d'habitation. La discussion et le vote de cet amendement, qui a enfin reçu l'avai du ministère des finances, devalent reprendre jeudi 31 mai.

La réforme de la taxe d'habitation est décidément laborieuse. Mardi 29 mai, M. Louis Mermaz annonçait en fanfare qu'un accord était enfin intervenu entre le groupe socialiste et le gouverne-ment sur le dépôt d'un amendement instituant cette réforme (le Monde du 31 mai). Mais il restait encore à trouver une majorité à l'Assemblée pour le voter. Or, le groupe communiste, par la voix de son président, M. André Lajoinie, avait fait savoir qu'il n'entendait pas lui apporter son soutien en l'état. En l'absence de majorité, les députés socialistes ne pouvaient des lors s'en remettre qu'au gouvernement et au pouvoir dont celui-ci dispose, pour faire adopter le texte par la manière forte, à l'aide de l'article 49-3 de la Constitution.

Au cours de son traditionnel entretien avec le président de la République, avant le conseil des

ministres, mercredi 30 mai, M. Michel Rocard a donc soumis à M. François Mitterrand, la question de l'opportunité d'un engagement de la responsabilité du gou-vernement sur le projet de loi qui devait accueillir l'amendement du groupe socialiste. Le président, qui avait été auparavant soigneuseavait ete auparavant soigneuse-ment « éclairé » par le ministre de l'économie et des finances, M. Pierre Bérégovoy et le ministre délégué au budget, M. Michel Cha-rasse – tous deux avant accepté à contre-cour l'initiative du PS – a feit avair su premier ministre fait savoir au premier ministre qu'il ne jugeait pas nécessaire de recourir à cette procédure. Prenant volontiers acte de ce jugement pré-sidentiel, qui ne semblait pas l'in-disposer outre mesure, M. Rocard n'a donc pas évoqué l'engagement de la responsabilité du gouverne-ment pendant le conseil des minis-

Le groupe socialiste s'est donc retrouvé à la case départ, sans majorité et sans sortie de secours. A cette difficulté, s'ajoutait un grand point d'interrogation sur l'interprétation de l'attitude prési-dentielle. Pendant quelques heures, les certitudes de M. Louis Mermaz, fidèle entre les fidèles de M. Mitterrand, ont semblé vaciller : fallait-il ou non continuer de défendre cette réforme avec autant de vigueur? Dans les couloirs, chacun commentait à sa manière l'épisode de la matinée, certains n'hésitant pas à l'interpréter comme un nouvesu signe des relations tumul-tueuses entre le président de la République et son premier ministre. « Le président n'a pas voulu faire à Michel Rocard le cadeau d'une réforme de gauche », observait ironiquement M. François Hollande (PS, Corrèze).

## M. Charasse

C'est dans ce climat de doute que la séance s'est ouverte mercredi après-midi. A la surprise générale, ni le rapporteur du projet de loi, M. René Dosière (PS, Aisne), ni le rapporteur général du budget, M. Alain Richard (PS, Vald'Oise) n'évoquaient le fameux amendement de conciliation avec le souvernement dans leurs interamendement de conciliation avec le gouvernement dans leurs inter-ventions. Prenant à son tour la parole, M. Michel Charasse déve-loppait ingénument son propos sur la révision des bases des impôts directs qui faisait l'objet du projet de loi, et ignorait souverainement la réforme de la taxe d'habitation.

Le mystère entretenu autour de cet amendement, renforcé par de multiples demandes de suspension de séance de la part du groupe socialiste, a commencé à agacer sérieusement les groupes de l'oppo-sition et les députés communistes. M. Jean-Pierre Brard (PC, Seine-Saint-Denis) s'est donc décidé à rempre le silence, en annonçant ouvertement que son groupe vote-rait contre le projet de loi si la réforme annoncée de la taxe d'habitation n'était pas soumise à un

Deux heures plus tard, à la reprise des débats, la réforme est enfin réapparue, dans l'interven(PS, Ariège), qui s'est fait le défenseur d'une « mesure de justice et de clarté, prudente, progressive et réa-liste ». Quant aux orateurs de l'op-position, qui avaient beau jeu de railler cet étrange débat interne à la majorité, ils ont exprimé leur désaccord, sinon sur le fond de la réforme, du moins sur sa forme, en annonçant qu'ils ne pourraient voter un tel texte présenté « à la sauvette v.

Le coup de grâce a été porté par M. Charles Millon, président du groupe UDF, qui a eu recours aux trésors d'obstruction contenus dans le règlement de l'Assemblée nationale, pour contraindre le ministre du budget et le groupe socialiste à renoncer à faire exami-ner leur amendement à une heure avancée de la nuit. Et la réforme de la taxe d'habitation a donc été renvoyée une nouvelle fois au len-demain.

Cette péripètie risquait fort, teu-tefois, de ne pas être la dernière. Parmi les députés socialistes, nombreux étaient ceux qui pensaient

que ce « répit » de quelques heures ne suffirait pas à décider le groupe communiste à modifier son attitude. L'amendement, discuté jeudi, devait donc probablement être rejeté faute de probablement être rejeté faute de probablement et en rejeté faute de la control de la contr majorité. Il faudrait alors attendre les navettes parlementaires et satisfaire quelques-unes des exigences communistes pour que la réforme voie, enfin, le jour.

PASCALE ROBERT-DIARD

#### Au Sénat

## La droite modifie le projet de statut de Renault

la nuit du mercredi 30 au jeudi 31 mai, le projet de loi relatif au statut et au capital de la Régie nationale des usines Rensult. La majorité sénetoriale a substantielmajorita senatoriale à supstante-lement modifié le texte lesu des travaux de l'Assemblée nationale. Le groupe communiste, après une longue bateille de procédure, a voté contre, sinei que le groupe

En déposant plus de deux mille quaire cents amendements aur un texte de six articles, le groupe com-muniste du Sénat entandait entraver le pius longtomps possibie la discus-sion du projet de loi sur le statut de Renault, à l'image de ce qui s'était passé à l'Assemblée nationale, où le premier ministre, M. Michel Rocard, s'était résigné à utiliser l'article 49-3 de la Constitution après deux jours de blocage. Privé au Schat de la force de frappe que constitue l'engagement de la responsabilité du gouvernement, M. Roger Fauroux a du recourir à un arsonal plus conventionnal pour venir à bout du tir de barreze communista contre un projet juge intrinsèque-

Dans sa tache, le ministre a bendficié du soutien logistique, attendu. du groupe socialiste, et de coux, plus pilioresques, du président du Sénat,

compagnement de personnes handica-pées afin de permettre à celles-ci de

vivre en milieu ordinaire ; 2) Le nom-

bre de places disponibles en malions d'accueil spécialisées pour les adultes les gius lourdement handicapés sets

doublé et porté à treize mille d'ici à fin 199).

fenctionnaires, et l'on attend tou-

jours, a expliqué le président, ses

a jugé que a de tels retards ne sont

pas acceptables ». Seion lui, on est en

présence de « tombereaux de textes

en retard », et les minustères doivent

manifester une volonté politique afin

Le premier ministre a indiqué

qu'il avait décide qu'à l'avenir « tout

projet de loi présersé en conseil des

ministres sersit accompagné des

que des retards scient résorbés.

decrets d'application ».

decress d'application. M. Mitterrand

the Monde du 31 mai.

Les sénateurs ont adopté, dans M. Alain Poher, et de la commission M. Alain Poher, et de la commission des finances, qui entendait bien modifier le projet à sa convenance. M. Poher avait déjà déploré « l'utilisation abusive de la procédure à des fins de biocage ». Merered le convaincu qu'à l'évidence on voulait « sabotes le débat », il est intervenu à plusieurs reprises pour tempérar les ardeurs des sénateurs communistes.

Port de cette alliance, M. Fauroux a mené victoriousement une sorte de Blitakrieg contre les amendements du PC. La suppression, sur la pro-position, d'une partie du taxte « grosse » de deux mille deux cent vingt-eine amendements, l'utilisa-tion de l'exception d'irresevabilité (lurique les aniendaments no se res-techent pas au texto) et du vote bigque (en ne retient que les amende-ments déposés per le gouvernement) ent fait passer le nombre des amen-dements communistes de plus de deux mille quatre cents à une tren-

Le ministre n's pu cependant s'opposer avec la même réussite à ceux déposés par M. Roger Chinaud (RI, Paris) au nom de la commission des finances. Sur l'article j. concernant la transformation de la Régie en société anonyme, les sénsteurs ont soopté un dispositif prévoyant que les actions de la Régie détantes par l'Elat serons échangées à parité contre des actions de la RA, ils port sontre des actions de la RA, ils port suppression de l'actionisaries des soluries de Renault s, ils port suppression de l'actionisaries des soluries de Renault s, ils port suppression de l'actionisaries des soluries de Renault s, ils port suppression de l'actionisaries des soluries de l'actionisaries de sactions de la Régie ou ses salariés et anciens salariés par des certifiques d'investissament.

Les sénateurs se sont égalemer Les sénateurs se sont également prononcés centre des dérogations à la loi de démocratisation du secteur public, comme la composition du conseil d'administration. Soucieux de banaliser le statut de Renault, la ont ausas quivi le rapporteur - favorable à un dispositif de holding édé à hauteur de 10 % - à propos de la limite à 23 %, conformément à l'accord pesse avec Voivo, de détention du capital de la société anonyme, qui « lige l'évolution future du cupital de Renault ».

GILLES PARIS

Un éla RPR favorable sex propositions de M. Joxe pour la Corse. M. Henri Antona, vice-président (RPR) de l'Assemblée de Corse, chargé du développement économi que, a déclaré, mercredi 30 mai, à propos de la lettre d'intentions adressée aux élus corses par M. Pierre Jone sur l'évolution du statut de l'île : « Sous réserve des austements que devraient apporter le dialeque en Corse et le débat à l'Assemblée nattonale, les orientations définies par la missive du ministre de l'interieur me paraissent réaliser un équilibre satisSouhaitant le report des cantonales à 1992

# pour les élections régionales

Le paysage électoral devient compliqué pour les socialistes, qui s'en inquiètent. Le bureau exécutif du PS s'est prononcé à l'unenimité, meroredi 30 mai, pour la report à 1992 des élec-tions cantoneles de l'an prochain, afin de les régrouper avec les élections réglonales. En revendre, les opinions divergent, parmi les dirigeants du parti, sur le meilleur mode de scrutin pour ces dernières élections.

Les élections municipales de mats 1989 avaient montré l'attraction exercée sur les électeurs par les formations se situent hors de l'effrentement dessique entre le galiche et la droite, qu'il s'aglese des Yarts, qui le récusent, du Front national, qui tonte de le détourner à son profit, ou du PCF, qui s'en récisme ou le refuse au gré de ses intérêts.

Elles avaient démontré, sussi, les Elles avaient demontré, sussi, les avantages du scrutin proportionnel à deux tours, adopté en 1982, qui permet la représentation des minorités dans les consolis municipaux tout en assurant le majorité des sièges à le liste arrivée en tête et qui avait abouti, dans plusiours grandes villes, à l'élection de majorité relative dans les urnes. tive dans les urnes,

C'est ce mode de scruiin que les socialistes aimeralent appliquer à l'élection des conseile régioneus, qui soulirent, depuis leur première dégigantion au suffraço universel, en 1986, des conséquences de la représentation proportionnelle intégrale, inapte à dégager de claires majorités. La transposition du système municipal aux élections régionales pose, toutefois, un problème parti-culier.

## La ayatème Percheron

La logique voudrait due, dans sette hypethèse, les conseillers régionaux éclent étue sur des listes régionales, mais comment pourraient-ils participer alors, au second degré, à l'élection des sénateurs, dont la circonscription est départementale ? A l'inverse le mépariementale ? A l'inverse, le maintien du cadre départemental pour l'élection des conseils régionaux pourrait annuler l'effet de la « prime » majoritaire, les résultats des divers départements risquant de se contrebalancer.

Derrière ces arguments techniques se cachent, en fait, d'autres préoccupations. Les adversaires du scrutin regional craignent qu'il ne favorise l'apparition de féodalités puissantes : on imagine, par exemple, la force que donnerait au prési-dent du conseil régional d'Ile-de-France le fait d'avoir été élu en tête lassant entre la sagesse et l'audace. » de liste dans un périmètre englobant

le cinquième des électeurs du pays.

A l'inverse, les partisans de ce scrutin estiment que la légitimité renforcée des conseils régionaux leur permettrait de faire contrepoids à la pulseance des conseils généraux, dont le mode d'élection, qui ne sera pes modifié, avantage la droite.

Le débet au bureau exécutif a permis dus adverteires du système Percheron de présenter jour arguments. Aissi M. Cérard Le Cell, jospiniste, membre adjoint du secrétériai national, s'-li fait valoir la nécessité de permettre le représentation des e pelites » formations — Verts, PCF, Frant national. — tout en les objitéent, sinsi que jeurs partenaires éventuels, à accepter ou à refuser des alliances explicites qui les engagent pour l'avenir.

gent pour l'avenir,

Il est apparu, surtout, que M. Percheron était seul à défendre vraiment son idée, les autres fablusients présents étant plus réservés, M. Claude Bartolone, membre du segrétariat rétional, a, certes, souliment et en mérites du système, notament et en merites du système, notament et en merites du système, notament et en merite, notament et des montes et en l'autres points de vue peuvent se défendre, M. Marcel Debarge, numéro deux du parti, a observé que le déspupage de mille huit cents cirépageriptions régionales provoquerait une belle tempète dans la classe politique.

Les rocardiens sont restés disorets.

Les rocardiens sont restés discreta.

M. Jean-Claude Patitidemange, membre du secrétariat national, chargé des élections, se burnant à introduire le débat. Il a été désigné, sur la proposition de M. Pierre Mauroy, pour animer un groupe de réflexion mi inférenters ess conclusions. réflexion qui présentera ses conclusions au comité directeur le 16 juin. M. Mauroy estime que le parti doit discuter et s'exprimer sur cette question, et il ne désespère pas de parve-nir, alors, à faire changer d'avis

# Les socialistes cherchent un mode de scrutin

pes modine, avantage in drone.

Le premier serviaire de la fédération socialiste du Pas-de-Calais, M. Daniel Percheron, a imaginé, pour répondre aux objestions des uns et des autres, un système original, qui consisterait à créer des eir-conscriptions régionales, découpées dans les direcherons législatives, au sui directer descurse profiler des une conseiller des conseiller des conseiller des conseillers de conseillers des conseillers de conseillers

conscriptions régionales, décempées dans les bironscriptions législatives, et qui direient chacune un conseiller régional au sorutin majoritaire. Cette préposition, soutenus par M. Laurent Fabius, dont M. Percheron est l'alité, a ou l'hour de plaire à M. Prancois Mitterrand, séduit par son efficacité – elle permettrait aux socialistes de conquérir la présidence de plusieurs régions, dont la Bourgégns – autant que par l'Impotiance qu'elle donne au département.

Elle se heurte à l'hostilité des par-tisses de la preportionnelle, dont M. Pierre Jose, ministre de l'inté-rieur, qui ont édis du faire lour équil de celle-ul pour les élections canto-nales et qui n'entendent pas y renoncer pour les régionales.

gent pour l'avenir.

PATRICK JARREAU



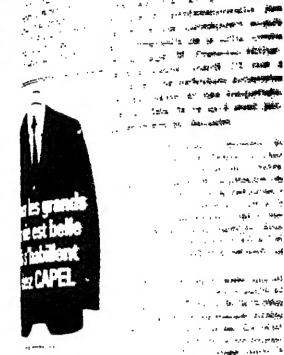

apposition attaque I

L'exclusion v



## **POLITIQUE**

# L'opposition attaque M. Mitterrand sur les bas salaires et les inégalités

cours consacré à la lutte contre l'exclusion et les inégalités, prosonce par M. François Mitterrand Augustin Bontenati à Asserre le 29 mai, pour attaquer le chef de l'Etat. Pour le poste-pethe a manager de passier et a Production of paster of the pa role de l'opposition chargé des questions sociales, M. Jean-Yves Chamard (RPR), le président de la République « enregistre un triple échec » en matière « de morale, de justice sociale et de pleta emploi, et the made par le fond de la cherche un bouc-émissaire, Michel Rocard ». « Les jours de Michel has go the me pourraient Rocard ne sont-ils pas comptés ? », demande-t-il. M. Alain Juppé, secrétaire général du RPR, a quali-fié M. Mitterrand de « champion de l'inégalité sociale » et a estimé the desprise a été porté par cine àfailes, président du faire, que a du fecours aux que « les Français qui ont consentl beaucoup de sacrifices attendent aujourd'hui une revalorisation de leur niveau de vie ». Après avoir affirmé que e les employeurs publics et privés seraient aujourd'hui en mesure de mener une poli-tique salariale plus généreuse et imaginative » si le gouvernement

1988 par le gouvernement de de dix ans, qui découvre le pro-M. Chirac, il estime que « la tentative de M. Mitterrand de détourner le coup en incriminant un gouvernement qui est pourtant le sien ou en admonestant les employeurs n'est qu'une attitude hypocrite ». ment du président François Mitter- rer de son échec en le rejetant sur

L'opposition s'est saisie du dis-

avait poursuivi « la politique systé-matique de baisse des charges et

Pour les grands

la vie est belle

ils s'habillent

chez CAPEL

CAPEL pril-4-porter luminos grands homines toda • 74, boulevard de Séhestopol Paris 3\*

26, boulevard Malesteetes Paris 3\*
 Centre Com. Maine-Montpensesse Paris 15\*

o 13, me de la République, 69061 Lyon

Le délégué général de l'UDF, Invité sur Europe 1 quelques M. François Bayrou, partage ces heures anparavant, M. Juppé avait appréciations quand il déclare : trouvé « surréaliste le comporte- « M. Mitterrand essaie de s'exoné-

des impôts » menée entre 1986 et. rand, installé à l'Elysée depuis près M. Rocard, » « On a envie de demander : mais où était-il pendant blème du logement, celui du dix ans ? s. a-t-il ajouté. chômage, de l'éducation ou le pro-

Quant à M. Bernard Stasi, viceprésident du CDS, il a affirmé, sur FR3, que le président de la République n'avait pas « le monopole de la lutte contre les inégalités sociales », et il a annoncé que les centristes allaient présenter « des propositions pour que les inégalités sociales soient réduites »,

à notre proposition de SMIC à

Le président du groupe commuestimé que M. Mitterrand « pourrait se demander qui est responsable » des bas salaires, en notant que cette question, très grave

semblée nationale a décidé de 6 500 francs », a lancé M. André déposer « prochainement » deux propositions de loi, l'une destinée à revaloriser les bas salaires, l'autre niste de l'Assemblée nationale a limiter les plus-values spéculatives. Ces deux textes ne sont pas encore rédigés, et la proposition de loi sur les plus-values devrait tenir compte du rapport consacré à la « depuis 1982 », découlait « de la fiscalité du patrimoine que doit désindexation des salaires sur les présenter M. François Hollande.

## Selon le chef de l'Etat

# L'exclusion va jusqu'aux cadres rémunérés à 50 000 francs par mois

particulier des élus locaux et des animateurs de missions locales. chargés d'aider à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, et par conséquent acquis aux impératifs de la lutte contre le châmage, M. François Mitterrand a donné, mardi 29 mai à Auxerre, une définition extensive de l'exclusion et des inégalités, bien au-delà de ce qu'il avait précédemment pu déclarer.

Les salaires, bas et moyens, ne sont pas seuls en cause. Il faut compter avec les exclus du système scolaire qui justifient la création du crédit-formation, dont le président a redit pour être compris - pour la troisième fois au moins - qu'il faudra que la mesure atteigne les deux cent mille bénéficiaires d'ici à l'an prochain, et les adultes, salariés ou

L'école est en cause, ainsi que les barrières « trop étanches » entre les mondes trop différents de la formation initiale, de la formation professionnelle et de l'entreprise. Un vieux sujet. Ce qui l'amène à expliquer, abasivement, le décalage entre la création d'emplois - six cent mille en deux ans - et la lente baisse du chômage par le retard ou le temps I mis à former les travailleurs, au

Sur la question du logement, le président est encore allé plus loin puisqu'il a dépassé le seul cas du logement social pour englober le logement tout court », la machine a ogement tout court », is machine à exclure dévorant progressivement selon lui toutes les catégories sociales, et jusqu'aux cadres supérieurs qui « des lors que leurs salaires ne dépassent pas 50 000 francs par mois ne trouvent pas toujours la possibilité d'acquérir

blème des inégalités », tout en

jugeant que, « sur le fond, M. Mit-

terrand a évidemment raison ».

Le propos a dû surprendre, qui s'explique peut-être par la situation très parisienne de la flambée de l'immobilier, mais a certainement pu rassurer les cadres de M. Paul Marchelli qui s'estimaient oubliés par la politique de justice sociale. Désormais, chacun est un exclu potentiel, et jusqu'à pratiquement dix fois le SMIC.

ou de louer ».

De façon tout aussi générale, l'ex-clusion ou les inégalités, qu'« on a eu trop tendance à focaliser sur certains points », doivent se compren-dre comme la manifestation de l'« injustice sociale » aux multiples facettes. Dès lors, e la tutte contre les inégalités ne se limite pas au refus de l'exclusion » et comporte d'antres volets, comme la nécessité, là aussi fédérative, d'en finir avec un système de sélection, y compris scolaire, ou d'offrir à chacun l'éga-lité des chances, bref l'espoir de

motions professionnelles. « Il y a là un problème moral, un problème psychologique », a souligné M. Mitterrand, qui avait auparavant étayé sa démonstration sur le sort des infirmières et des fonctionnaires, comme pour rappeler la diversité des chantiers à ouvrir.

#### La mauvaise arme du SMIC

C'est dans ce contexte volontairement élargi que le président de la République est revenu sur le sujet d'actualité, la revalorisation des bas et moyens salaires et, bien sûr, le SMIC. Tout en reconnaissant que le traitement de ce dossier demandait du temps, il a marqué son impa-tience à dessein, à défaut de pouvoir faire concrètement accélérer le pas, tout en maniant la carotte et le

La carotte, c'est la promesse, à peine voilée, « d'accompagner, d'inciter, d'aider » les négociations qu'il réclame dans les branches professionnelles entre le patronat et les syndicats. On pense à des disposi tions fiscales ou plus certainement à des exonérations de charges qui récompenseraient les plus entrepre-

Le bâton, c'est la menace de relever assez fortement le SMIC, au le juillet « puis six mois plus tard », même si le Président ne cache pas

volontariste dont il a rappelé les effets néfastes par le passé. Il n'empêche, ne disposant que de n'emperae, ne disposant que de cette mauvaise arme, il se dit prêt à l'utiliser si la voie contractuelle, qu'il appelle de ses vœux, « se révélait au bout du compte impraticable ou trop décevante ». Il faut donc s'attendre à ce que l'incantation soit répétée, la menace d'une interven-tion plus active de l'Etat étant son seul moyen de pression.

Moins soucieux d'efficacité que de son positionnement sur un thème sensible, le président de la Républi-que a d'ailleurs utilisé la même technique à propos de l'enrichissement sans cause de ceux qui « gagnent de l'argent en dormant », englobant dans sa critique les spéculateurs sur les valeurs mobilières et immobilières. Mais pourra-t-il agir sur ce point, sauf à prendre le risque de créer l'envers d'un paradis fiscal dans l'Europe communautaire ?

M. Mitterrand est également soucieux de se redonner une forte image de gauche qui justifierait une longue diatribe par laquelle il prend aussi ses distances avec le gouverne-ment de M. Rocard, auquel la leçon s'adresse. Plutôt que le consensus, on peut prendre des mesures qui provoquent la polémique..., mais qui ne sont pas ensuite abolies, a-t-il

Et de citer les premières années de la gauche au pouvoir dans sa

rendre hommage à l'action de M. Pierre Mauroy entre 1981 et 1984, qui a prouvé « que la justice sociale rendait possible la réussite économique ». Parfois, la mémoire présidentielle est sélective ou oublieuse. Le premier gouvernement socialiste avait aussi dû décréter la

**ALAIN LEBAUBE** 



CAPEL prêt à porter hommes grands hommes forts • 74, boulevard de Sébastopol Paris 3\* • 25, boulevard Malesherbes Paris 8\* . Centre Com Maine Montpernesse Paris 15\*

• 27, rue du Dôme, 67000 Strasbourg

# e 27, ma da Dòme, 67000 Skrasbourg ...





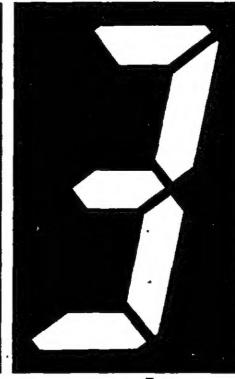

mètres.

Le 28.05.90, il ne reste que 8933 mètres à forer dans le tunnel de service l'un des trois tunnels en construction.

La mise en service du système est prévue pour 1993.

Traversez avec nous.

me d'imperation a donc me

t with the weiler fors an ice

in the past state is derniere

s Mouth socialistes, non-

ne meret penalent de l'ancient de fellerait pus à le groupe communiste à le groupe communiste à l'anciente, L'amende-monté gradi, devait donc monté gradi, devait donc monté des rejett faute de

# findens alors attendre

non parismentares et salis-

union pour que la reforme

MICALE HOBERT-DIARD

mode de scrutin

init die Betteure du pays

de le runs de le

The state of the s

par encolonier de la Michie Como de Par-da-Calona Combana, a intagent

i 1992

\*\* \*\*\*\*\*\*\*

wer pan de parti-

SATRICK JARREAU

10 Le Monde • Vendredi 1" juin 1990 ••• L'ÉCONOMIE FRANÇAISE : **MUTATIONS 1975-1990** Une synthèse originale de quatorze années du Bilan économique et social du Monde qui permet de prendre du champ pour décrire et analyser les temps forts des métamorphoses de l'économie française. L'économie française Une cocdition SIRCY LE MONDE 340~pages-98~F1975-1990

Mission du Bicentenaire

L'Amérique latine et la Révolution française

Préface de Jean-Noël Jean

LA DÉCOUVERTE : Se Messe

ET LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

Prélace de Jean-Niel Jeannerey
La Mission du Bicentenaire a recueilli dans ce livre les réactions d'écrivains latino-américains sur ce qu'a signifié, à leurs yeux, la Révolution française pour l'histoire et la culture de leur pays. Avec la contribution de Jorge Amado, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, René Depestre...

Une coedition LA DECOUVERTE/LE MONDE

244 pages - 89 F

L'AMÉRIQUE LATINE

Le Monde en librairie

#### FESTIVAL D'AVIGNON 89

Un ouvrage unique pour vivre ou revivre les passions et les émotions du festival d'Avignon 89, à travers une succession d'articles publies « à chaud » et de textes de réflexion écrits a posteriori. Avec de nombreuses photos originales et exclusives.

ACTES SUD PAPIERS LE MONDE 164 pages - 95 F

#### DES FOURMIS DANS LES JAMBES

La sélection des meilleurs dessins de Plantu-parus dans le Monde de septembre 1988 a septembre 1989. Pour revivre tous les évé-nements importants de l'année, avec l'humour en plus.

Pur condition LA DECOLATITE LE MO 164 pages - 95 F

PLANTIL
PLANTIL
DES FOURMIS
DANS LES JAMBES



SANG INDIEN ET AUTRES NOUVELLES

ricain 1989. Priz du jeune cercain francophone 1989.

Cet ouvrage rassemble les quinze textes primés en 1989 par un jury presti-gieux d'écrivains et de critiques littéraires. Des nouvelles, parfois de brefs romans, qui reflètent, à travers le langage de ces jeunes auteurs, leur angoisse leur imagination, leur temperament, leur monde.

Cas recession La preconvente Le MONDE 244 pages - 89 F

PRIX DE JEUNE ÉCRIVAIN

& AUTRES NOUVELLES

PRÉFACE DE ROGER VEIGNY

مكنامن الأحل

BON D

NOM:

PRANCE métropole uniqueme DOM-TOM e: ETRANGER

le Monde, servie

# Ae Monde

NUMERO HORS SERIE

# DE GAULLE

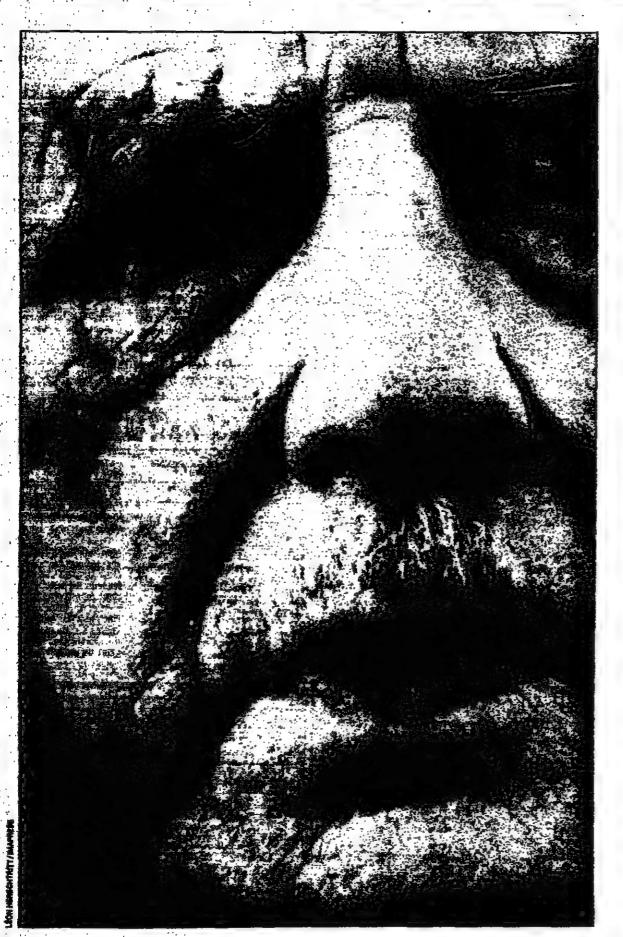

MBES

« C'était à moi d'assumer la France »

Charles de Gaulle

A l'occasion du centième anniversaire de sa naissance et du cinquantième anniversaire de l'appel du 18 juin, le Monde consacre un numéro hors série au général de Gaulle.

Peu de personnalités ont marqué comme lui de leur empreinte notre histoire contemporaine. Pour mieux comprendre l'homme, sa fascination pour la France, ses convictions, la portée de son action politique, le Monde a effectué une sélection d'articles parus dans ses colonnes depuis sa création.

Monde retrace tous les grands moments de la vie du général : son engagement militaire, son combat pour la France libre, sa volonté de redonner un rang mondial à la nation, son rôle dans la création de nos institutions. Le Monde relate aussi ses treize années au pouvoir, la décolonisation, sa détermination dans le choix d'une force nucléaire de dissuasion. Enfin, il évoque la crise de mai 68, l'échec du général de Gaulle au référendum de 1969 et l'héritage qu'il a légué aux hommes politiques d'aujourd'hui.

« DE GAULLE », un numéro hors série du *Monde*, pour revivre l'aventure exceptionnelle d'un grand homme d'État.

30 FRANCS
EN VENTE CHEZ VOTRE
MARCHAND DE JOURNAUX
OU PAR CORRESPONDANCE

| BON DE COM                        | MANDE : D                             | DE GAULLE                   |             |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| NOM:                              | PRÉNOM :                              |                             |             |
| ADRESSE:                          |                                       |                             |             |
| CODE POSTAL: LLLL LOCALITÉ:       |                                       |                             | <del></del> |
| PAYS:                             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                             |             |
| FRANCE (métropole uniquement).    | Nombre d'ex.:                         | × 35 F (port inclus) =      | F.          |
| DOM-TOM et ÉTRANGER               | Nombre d'ex. :                        | × 40 F (port inclus) =      | F.          |
| Bulletin e                        | t règlement à retourner à             | 1:                          |             |
| le Monde, service vente au numéro | , 15, rue Falguière, 7550             | 01 Paris cedex 15 - France. | LMPB        |

n°78 juin 90

**POLOGNE:** le milieu du gué

MACROÉCONOMIE : les modèles contestés

Alternatives Économiques 80 30 97 76

174E

PROUOT RICHELIEU 9, RUE DROUOT, 75009 PARIS Tél.: 48 00 20 20 - Télex: PROUOT 642 260 Informations tatephoniques commentes
en trançais et anglais au : 48 00 20 17
Compagnie des commissaires priseurs de Paris

Saut indications particulières, les expositions auront lieu la veille des ventes, de 11 h à 18 h. "Exposition le matin de la vente. Régisseur O.S.P., 64, rue La Boétie, 75008 PARIS, 45 63 12 66.

MERCREDI 6 JUIN

14 h 15. Bons membles. Objets mobiliers. - Mª ADER, PICARD, TAJAN.

 Bijoux, Douanes, Suite de la vente les 7 et 8 juin, Salle 3, Mª LAURIN, GUILLOUX, BUFFETAUD, TAILLEUR.
 Colons, - Mª BINOCHE, GODEAU. S. 9. – 14 h 15. Tableaux modernes. – Mª ADER, PICARD, TAJAN.
MM. Pacitti et de Louvencourt, Picard et Maréchaux, experts.
S. 10. – Art déco. PARIS AUCTION (Mª de CAGNY).

S. 14. - Tableaux, bibelots, meubles. - Me CHAMBELLAND, GIAFFERI, VEYRAC. Tél.: 42-94-10-24.

 Gravures, dessins, Lableaux, bijoux, argenterie, objets d'art et de décoration, mobilier, tapis, linge. ARCOLE (Mª OGER, DUMONT).

**VENDREDI 8 JUIN** 

Mobilier, objets d'art, objets de vitrine, médailles.
 Mª LENORMAND, DAYEN.

- Tableaux, meubles anciens. ARCOLE (Mª RENAUD). S. 5. - Art d'Orient - M' BOISGIRARD. M' Kovorkian, expert S. 6. - Objets d'art. - M' BONDU.

S. 8. - DESSINS ANCIENS des 17. 18 et 19 : ensemble de dessins par J.-D. Dugoure et Th. Caruelle d'Aligny. ARCOLE (Mª OGER, DUMONT).

 Tableaux anciens et du 19°, objets d'ameublement, meubles, art déco, sièges et meubles anciens. — Mª AUDAP, GODEAU, SOLANET. S. 11. - Précieux objets de vitrine. - Mª PESCHETEAU-BADIN, FERRIEN.

S. 15. - Meubles et objets d'art. - Mª MILLON, JUTHEAU. S. 16. — 14 h 15. Linge, dentelles, jouets, automate, poupées, éventail. -M™ ADER, PICARD, TAJAN. M™ Daniel, expert.



DROUGT MONTAIGNE 15, AVENUE MONTAIGNE 75008 PARIS Tel.: 48 00 20 80 Télex: 650 873

JEUDI 7 JUIN à 15 h

BIBLIOTHÈQUE JACQUES GUERIN (sixième partie). LIVRES ANCIENS EXCEPTIONNELS provenances illustres. M= ADER, PICARD, TAJAN. MM. Guerin et Courvoisier, M. Clavreail. Exposition: Étude ADER, PICARD TAJAN, 12, rue Favart - 75002 Paris,

le I = juin de 9 h ù 12 h et de 14 h à 18 h. A DROUOT-MONTAIGNE, 15. av. Montaigne, le mercredi 6 juin de 11 h à 20 h et le matin de la vente de [ | h à | 2 h.

> HOTEL GEORGE-V. Salon « Vendôme » 31, avenue George-V, 75008 Paris

MERCREDI 6 JUIN, à 15 b COLLECTION MARIA FÉLIX Exceptionnel ensemble d'époque Napoléon [[] ayant garni son appartement de Neuilly, Meubles, sièges, objet d'art, orfevrerie et tapis. Mr ADER, PICARD, TAJAN, commissaires-priseurs. MM. Dillée, Déchaux et Stetten, de Bayser, Pacitti et de Louvencourt, experts.

Expositions: le 4 juin, de 14 h à 22 h et le 5 juin, de 11 h à 20 h.

(Veuillez contacter Pierre Gibour au (1) 42-61-80-07, poste 410.)

VENDREDI 8 JUIN, à 15 h

OBJETS D'ART ET DE TRÈS BEL AMEUBLEMENT ent des collections de trois grands amateurs parisiens et de la baronne de Lopez Tarragoya. Mª ADER, PICARD, TAJAN, commissaires-priseurs. M. Dillée, expert.

Pour les pièces majeures, le lundi 4 juin de 14 h à 22 h et le mardi 5 juin

de 11 h à 20 h ;

Pour l'ensemble : le jeudi 7 juin de 11 h à 22 h. (Veuillez contacter Pierre Gibour au (1) 42-61-80-07, poste 410.)

ADER, PICARD, TAJAN, 12, rus Favart (15002), 42-61-80-07, AUDAP, GODEAL, SOLANET, 32, rus Drouot (15009), 47-70-67-68. BINOCHE, GODEAL', 5, rus La Boète (175008), 47-42-78-01. BOISGIRARD, 2, rus de Provence (15059), 47-70-81-36.

BOISGIRARD, 2, ree de Provence (7509), 47-70-81-36.

D. BONDU, 17, rue Dreadt (7509), 47-70-81-36.

LAURIN, GUILLOUN, BUFFETAUD, TAILLEUR (ancienne RHEIMS-LAURIN), 2, rue Dreadt (7509), 42-46-61-16.

LENORWAND, DAYEN, 12, rue Dreadt (7509), 42-46-61-16.

MILLON, JL THEAU, 14, rue Droadt (7509), 47-70-00-45.

OGER, DUMONT, 22, rue Droadt (7509), 42-46-96-95.

PARIS-AUCTION: de Cagny, Cardinet-Kalck, Deurbergue,

Hoebant-Commer, 4, rue Droadt (7500), 42-47-03-99.

PESCHETEAL-BADIN, FERRIEN, 15, rue Grange-Batchère (750-47-70-38-38)

RENAUD, 6, roe Grange-Batclière 175009), 47-70-48-95.



# **POLITIQUE**

# Menaces d'orages sur Mayotte

Une communauté malade de sa jeunesse

L'outre-mer n'échappe pas aux tensions provoquées par les effets de l'immigration, ainsi qu'en témoigne, dans l'océan Indien, le cas singulier de l'île de Mayotte, confrontée à un afflux d'immigrés clandestins venus des Comores voisines et souvent dénoncés par la population (le Monde du 30 mai). Mais, dans cette collectivité territoriale qui s'accroche farouchement à sa personnalité française, la question de l'immigration n'est que l'une des données d'une situation très problématique à beaucoup d'autres points de vue.

> **MTSAHARA** de notre envoyé spécial

« Direction des affaires artificielles, diplomatiques, impossibles et imaginaires de Mayotte » : de l'imagination, Ahmed n'en manque pas. Il rit en glissant la tête par la fenêtre de son « banga », sur lequel il a gravé en lettres blanches cette inscription pour le moins ori-

« Le banga » (petite paillote de terre battue), à Mayotte, c'est le coin du jeune, construit de ses mains à proximité de la case familiale ou un peu en retrait du village quand le terrain manque. Dès l'âge de la puberté, le jeune Mahorais émigre dans son « banga » où il vit en toute indépendance. Le seul lien qui le retient encore à ses parents, ic est la nourriture. La vie en « banga » confère très tôt au jeune Mahorais le sens des responsabili-tés, car il doit s'assumer seul. Par le biais de cette « décohabitation » précoce, l'adolescent tente aussi de capter l'attention des jeunes filles! Les « signes » envers les demoiselles sont sans équivoque sur le « banga » où le jeune exprime, souvent en français ou en anglais (pour ceux qui sont allés au col-lège), toute sa passion : « You are the one! », « This girl is mine », affirme, naïve, une de ces façades.

De l'imagination, il en faudra beaucoup plus à Ahmed pour affronter l'avenir, qui ne s'annonce pas des meilleurs ici. Ce petit territoire de 354 kilomètres carrés devient une poudrière redoutable sous l'effet de plusieurs forces conjuguées. L'explosion démographique est telle que la population de la collectivité va doubler avant 2010. L'amélioration de la santé ainsi que la forte immigration sont à l'origine de cette courbe de croissance demographique incompa-

Malheureusement, la croissance economique ne peut suivre le même rythme, et les incertitudes pesant sur l'avenir institutionnel de Mayotte servent de prétexte à la faiblesse des investissements productifs. Installée depuis moins de six mois, la direction du travail a dėja enregistrė prės de 6 000 demandes d'emploi, « un chiffre en progression fulgurante », souligne le directeur, M. Dominique Ledemé. Les chômeurs viennent se faire inscrire sans illusions car, dans la collectivité territoriale, l'indemnisation du chômage n'existe pas, ni les prestations sociales et familiales généralement servies en France hexagonale ou dans les DOM. « Malgré tout, indique le directeur du travail. les gens que nous recevons nous remercient, par lettre, de les avoir accueillis et d'asour enregistré leur demande, »

Certains, explique un jeune cadre mahorais, se proposent

le journal mensuel de documentation politique après-demain

> Fondé par la Ligue des droits de l'homme (non vendu dans les kiceques

LA SÉCURITÉ CIVILE La protection

des personnes et des biens Pierre ARPAILLANGE

Georgina DUFOIX
Pierre JOXE - Hunri NALLET - Renaud VIÉ LE SAGE Enveyer 60 F 'ambres à 2 F ou chècourse Co F brokes a 2 F Ou cha-cours a APRES DEMAIN, 27, rue Jean-Down, 75014 Pans, an spécifiant le dessier demandé ou 150 F pour l'accessment servel (50 % d'écono-

mel, qui donne droit à l'envoi gratuit

tion, « pour faire semblant d'aller au travail comme les autres »! Au bout d'une année ou deux, il arrive qu'on leur verse l'équivalent d'un demi-SMIC puisé sur les crédits des « chantiers de développement » (ligne budgétaire financée par le FIDOM et qui permet aux mairies d'outre-mer de rémunérer des travaux d'intérêt collectif réalisés par les chômeurs). Pour 2 000 à 2 500 jeunes qui chaque année arrivent sur le marché du travail, l'économie mahoraise pa crée du 'économie mahoraise ne crée que 200 emplois, quand ils ne sont pas occupés par des immigrés clandes-tins

Cet effet de ciseaux est porteur de graves menaces pour la stabilité sociale de l'île. L'explosion n'est évitée que parce que les Mahorais ont encore un mode de vie assez rustique, peu monétarisé. Dans la collectivité, chacun mange à sa faim et la nature est fort généreuse en bananes (base de l'alimentation), manioc et poissons. Pour un franc, on se nourrit correctement le midi dans un « restaurant de rue » midi dans un « restaurant de rue »
à Dzaoudzi: une ou deux bananes
bouillies, une brochette de viande
et du piment. Dans la brousse, la
viande est remplacée par le poisson ou les « brèdes » (feuilles
comestibles que l'on fricasse ou
cuit au bouillon).

> Priere pour la lune

Effet de l'ouverture de la collectivité sur la France, les coutumes sont bousculées par la jeunesse mahoraise dont les éléments les plus dynamiques miment déjà le mode de vie occidental. Au Snackbar du Rond-Point, à Mamoudzou - lieu de rencontre des M'zoungous et des Mahorais « branchés », - il n'est pas rare de rencontrer des jeunes cadres locaux devant un demi de bière ou d'un verre de vin, certains mangeant même du porc. « Chez moi, confie l'un d'entre eux, jamais je ne bois du vin à table, mes parents et mes voisins ne comprendraient pas. » Dès leur naissance, en effet, les Mahorais sont considérés musulmans. Mais dans la collectivité territoriale, la nouvelle génération a décidé de prendre beaucoup de libertés à l'égard des préceptes coraniques, même si tôt le matin les jeunes enfants récitent encore le Coran pendant une heure ou deux avant d'aller à l'école publique et laïque.

« Je me sens musulmane. affirme Houlia, vingt et un ans, employée de bureau, mais je tiens par-dessus tout à ma liberié. Si je veux me voiler, je me volle. Si je veux aller en boîte de nult, j'y vais! » Houlia a vécu de longues années en métropole et ses parents étaient plutôt rigoureux quant aux pratiques culturelles. Mais aujour-d'hui, à Mayotte, ils tolèrent les attitudes nouvelles de leur fille. Farouck, vingt-deux ans, se proclame lui aussi musulman à cent pour cent ! « Mais, dit-il, je rejette te fanatisme. » Farouck, contraire-ment à ses aînés, dénonce la poly-gamie. « Pour moi, dit-il, la femme est l'égale de l'homme. » Dans la brousse mahoraise, ces idées nouvelles - et révolutionnaires aux yeux des anciens - gagnent du ter-rain tous les jours, même si les jeunes garçons hésitent encore à prêter main-forte aux filles pour le taches menageres quotidiennes.

De l'islam, les jeunes broussards n'ont qu'une vague idée. Bien sou-vent, ce sont les professeurs m'zouagous qui leur apprennent la signification réelle de telle ou telle fête religieuse marquée par une journée de congé à Mayotte. Des enseignants parfois surpris par les réactions de leurs élèves : « De toute façon, je ne crois plus en Dieu! v, lance Yssouf à Robert, professeur d'histoire-géographie à D'zoumogné, qui par passion n'hé-site pas à plonger dans la brousse chaque week-end. " C'est vous, monsieur, qui m'avez dit de ne plus croire! » En fait, le professeur n'avait fait qu'expliquer à ses élèves la relativité des valeurs d'une religion donnée par rapport Robert, ne va pas dire ça au foundi » (religieux du village), il lerait encore des histoires!»

Tout comme Farouck, Yssouf rejette la polygamie. Dans son « banga », il a recopié sur tous les murs de terre battue une phrase puisée dans un livre : « Quand on s'aime, chaque année qui s'écoule est un rayon ajouté à l'éclat de l'amour. » Si les traditions vacilient sous le choc de la jeunesse, elles gardent encore le poids de leur symbole. A Mayotte, un jeune ne vous invite iamais a sa maison. mais à la case de « sa » mère. La

même de travailler gratuitement dans les services de l'administra- de tous les biens matériels du ménage, en cas de divorce - même à sa demande, - elle garde tout : la maison et son équipement. Contrées par l'enseignement scien-tifique des collèges et lycées, les croyances populaires restent encore vivaces chez les jeunes. a J'al bien compris pourquoi il y avait dernièrement une éclipse de lune, dit Mohamed à son professeur. Mais J'ai quand même priè avec mes parents pour que l'obscu-rité nous rende la lune. On ne sait jamais ! »

Mais le balancier entre la tradi-

tion et le modernisme est en train de basculer. La scolarisation de plus en plus poussée d'un grand nombre de jeunes, le désenclave-ment de la brousse par les routes bitumées qui remplacent les vieilles pistes de terre rouge, l'arri-vée de l'électricité et de la télévision dans les villages les plus recu-lés refoulent les traditions vers les oubliettes de l'Histoire. Ces changements, que l'on estime ici trop brutaux pour une société qui vit encore partiellement dans une économie de cueillette, recèlent leurs effets pervers. Dans la campagne, le « cinéma de brousse » fait des ravages. Le cinéma consiste en un champ clos de feuilles de palmier séchées, pour éviter la resquille, en quelques bancs de bois grossier. Devant l'assistance, on installe un téléviseur et un magnétoscope alimentés par un petit groupe électro-gène. Pour 5 ou 6 francs par famille, le spectacle peut commen-cer. La plupart du temps, les opérateurs peu scrupuleux ne projet-tent que des films à caractère pornographique ou de karaté. Ces séances attirent non seulement les parents, mais aussi les adolescents et les jeunes enfants (même les bébés, que i'on porte dans les bras). « Tout le monde est scanda-lisé par ce phénomène, souligne le directeur de RFO-Mayotte, Yves Rambault, mais personne ne veut déposer plainte. En tout cas, on espère que la prochaine couverture totale de Mayotte en télévision va donner un coup de frein au cinéma

> Sentiment d'injustice

L'autre écucii sur lequel bute la jeunesse mahoraise est, de beau-coup, plus grave. A l'entrée en :, pres de du cours moyen 2 sont soit refusés et renvoyés dans leur village, soit orientés vers des classes de transition, véritables voies de garage. A Mayotte, l'entrée en sixième est soumise à examen. Et la sélection est impitoyable. Pour 2 500 candidats, moins de 600 sont reçus. Officiellement, le critère déterminant est le défaut de maîtrise du

français - dans la collectivité, on estime que 85 % de la population ne comprend pas ou parie mai le français! Officieusement, le manque de places (et donc de collèges) est une réalité incontournable, « Si on acueillait tous les candidats à l'entrée en sixième, précise le directeur de l'enseignement à Mayotte, M. Fasquel, cela mettrait Mayotte, M., Fasquet, teut mettut en péril la qualité même de l'ensei-gnement, vu le bas niveau de l'en-semble des élèves. » Il faut dire que le système éducatif a pris son essor à Mayotte seulement en 1976. A l'époque, on recrutait des institu-teurs du niveau de la cinquième pour former les plus jeunes. Souvent, ces enseignants éprouvaient eux-mêmes les pires difficultés à s'exprimer en français. Aujourd'hui, la collectivité territoriale paie un lourd tribut à cet héritage et la situation a tendance à empirer du fait de la pression démographi-que et aussi de la scolarisation en primaire de tous les enfants maho-

A series of the series of the

1 11 500

Maria Vi

THE PROPERTY OF

THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE S

. . ------

Company of Street Co.

The state of the s

3 M 1 ....

HERRICAL STREET

2.2 mm 5.7

Will by

Ken mill

STATE PARTY

per period to the

STREET NAME OF THE PARTY OF THE

HE COLUMN

= -1

 $\mathcal{G}_{m^*}^{\mathrm{eve}} = \mathcal{A}^{\mathrm{eve}}$ 

1214111

the many

# 16.0 m

STATE OF STREET

32. Carrie

· 医克里克斯 (1)

200

Selection.

ない

Acres ...

The reserve of the second

party of the

عالما

C. C. C.

A STATE OF THE PARTY OF

Ce goulet d'étranglement provo-que une véritable coupure au sein de la jeunesse. Ceux qui réussissent l'examen se considérent comme tirés d'affaire. Les autres, la grande majorité des adolescents rendus au village, éprouvent un profond sen-timent d'injustice et se sentent exclus par avance d'un développement dont ils commencent à percevoir les bienfaits à la télévision. « Si Mayotte doit exploser un jour, l'étincelle jaillira de là », pronostique un jeune cadre. Manque de travail sur place,

besoin de vivre d'autres expériences, de nombreux jeunes Mahorais souhaitent aujourd'hui quitter leur île pour aller à la Réunion - « C'est le luxe, là-bas », disent-ils - ou en métropole. « La France, c'est le paradis pour moi », assure un jeune élève de seconde 2 à Mamoudzou. Mais, chaque année, ce sont seulement 150 à 200 jeunes qui ont la possibilité de s'arracher de Mayotte - avec l'aide du conseil général – pour continuer leurs études à Saint-Denis ou en France métropolitaine. Parmi ceux qui sont partis au début des années 80, certains commencent à revenir au pays. Mais, pour ces jeunes bien formés, les débouches sont plutôt rares - ou alors il faut passer sous les fourches caudines du Mouvement populaire mahorais (MPM) qui domine la vie politique locale, pour obtenir un poste intò-

Face à ces perspectives, les collé-iens élaborent déjà leur stratégie. « Dans ил ал, s'exclame Ahmed, élève de troisième, devant son pro-fesseur médusé, je vous inviterais dans mon banga. Il y aura la télévision et la climatisation ! » Ahmed sait qu'avec son BEPC il pourra enseigner dans le primaire, pour un salaire légèrement supérieur à celui du smicar local.

## **VENTES PAR ADJUDICATION**

Rubrique OSP - 64, rue La Boétie, 45-63-12-66 MINITEL 36.15 CODE A3T puis OSP

Vente au Palais de Justice de CRÉTEIL, le JEUDI 14 JUIN 1990, à 9 h 30

PROPRIĒTĒ LIBRE s-soi: garage 2 voitures, cellier, chaufferie au mazout – R. de ch. d'entrée, aéjour, salle à manger, culsine, w.-c. avec lave-mains, penderie le étage: 3 chambres, lingerie, salle de bains, salle de douches avec w.-c. TERRAIN DE 297 m<sup>2</sup>

LA VARENNE-SAINT-HILAIRE (94)

Commune de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 37, avenue Francis-Garnier et 71, avenue Caffi MISE A PRIX: 1 000 000 F (à défaut d'enchères : baisse d'1/10, puis 1/5 et enfin d'1/4)
S'adresser à Mahre MELIN-BARADEZ, avocat au Barreau du Val-de-Marne, 14,
rue Mallier (94120). FONTENAY-SOUS-BOIS. Tel. 48-73-74-58. Sur place pour
visiter le LUNDI 11 JUIN 1990, de 9 h 30 à 10 h 30. MINITEL : 3616 JAVEN.

Vente sur saisle immobilière an Palais de Justice de PARIS Le jeudi 21 juin 1990, à 14 h 30, en un LOT APPARTEMENT à PARIS 11° Dans un immeuble 63, 65 et 67, rue du Chemin-Vert au le étage du bât. C, de 3 pièces principales, une cave et un parking Mise à prix : 300 000 F

ignements, s'adresser à 1: Maître Jean PICHAT, avocst, nesnil à PARIS-12. Tél. 41-07-06-22. 2: 20 Greffe du tribunal le instance de PARIS, où le cahier des charges est déposé. 3: Et sur les lieux pour visitor.

VENTE sur saisie immobilière, au Palais de Justice de PARIS le JEUDI 14 JUIN 1990, à 14 h 30 APPARTEMENT - 124 à 132, bd MASSÉNA 3 PARIS (13°), de 3 P.P., 14° étg. escal. 2. bat. - PALERME - CAVE et PARKING M. à P.: 200 000 F Stadt. M= BOUDRIOT et VIDAL 55. M Malesherbes. T. 45-22-04-36. S/pl. Dr vis. le 11 JUIN, de 12 h 30 à 13 h 30. Ine armée de to

Witter British Control of the Contro THE RESIDENCE OF A STATE OF The second second

THE SALE ME SHE IS THE

A TOPE

# SOCIÉTÉ/CULTURE

14 Profauations de sépultures à Carpentras : interpellations 14 Le tremblement de terre en Roumanie

dans les milieux néo-nazis de Toulouse - 15 Cinéma : Voices of Samiline » de Nigel Noble

16 Danse la saison 90-91 au Palais Garnier 20 Tannis : les Internationaux de França à Roland-Garros .

# Guérir à l'eau du puits

Une technique française permet de lutter contre les affections dues à des carences en iode

Un groupe franco-malien de médecins et de scientifiques vient de rendre publics, à Bamako, les résultats d'une importante opération de prévention de la carence en iode dans plusieurs villages du Mali. Ces résultats, obtenus grâce à une technologie originale de conception française, sont analysés et commentés jeudi 31 mai à Paris. lls laissent entrevoir la possibilité d'éradiquer une affection qui touche plus de huit cents millions de personnes à travers le monde. La technique utilisée, basée sur la diffusion continue d'un principe actif dans l'eau des puits et des forages, pourrait d'autre part être mise en ceuvre pour prévenir de nom-breuses matadies endémiques dens le tiers-monds.

SEBABOUGOU (nord-ouest du Maii) de notre envoyé spécial

Comme l'impose, depuis toujours, la coutume, on a d'abord offert aux visiteurs blancs l'eau du puits, du lait frais bouilli et des noix de kola. Devant le village rassemble sous deux énormes figuiers d'un autre âge, les vieux ont soufflé dans des cornes et chanté les vertus de la *a parole d'honneur* ». la tradition étant assurée par M. Minabé Diarra, un sociolo linguiste formé à l'université de

Puis dans le sable et le vent venu de Mauritanie, un groupe de danseurs superbement masqués a lon-guement mimé les animaux de la brousse. Et sous le soleil meurtrier, le groupe est parti assister au chan-gement des « diffuseurs d'iode » immergés depuis un an dans le puits principal de Sebabougou un puits de quarante-cinq mètres foré en 1988 par une équipe ita-lienne - dont le débit de 400 litres à l'heure a permis aux cinq cents habitants de ce village situé aux marches du Sahel de ne pas trop souffrir de la sécheresse croissante Un puits suffisamment important et respecté pour qu'il soit formelle-ment interdit (l'amende est de 100 francs CFA) de monter aves ses chaussures sur la margelle de

C'est là, au beau milieu du pays bambara, dans ce village en majo-rité animiste mais où l'on trouve côte à côte une église et une mos-quée faites de tôles et de terre séchée, que s'achevait, il y a quelques jours, la première phase de l'une des expériences les plus originales et les plus prometteuses de prévention de la carence en iode, une affection qui touche, estimet-on, environ buit cents millions de personnes à travers le monde dans les pays enclavés, sans façade maritime, d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Asie.

> Le crétinisme goitreux

Identifiée il y a plus d'un demi-siècle, la carence en iode est à l'ori-gine d'une série de troubles fort divers touchant l'animal comme l'homme aux différentes étapes de la vie. Si l'on connaît bien les formes les plus spectaculaires de cette carence qui touche en parti-culier la glande thyroïde (goitre) et le développement intellectuel (cré-

tinisme) – les deux formes asso-ciées réalisant le tableau de « créticiess reausant le tableau de « créti-nisme goitreux » décrit depuis longtemps dans certaines régions des Alpes – on ignore en général les nombreuses autres conséquences pathologiques de la carence en iode, qu'il s'agisse des avortements spontanés, des accouchements prématurés, des anomalies graves du développement psy-chomoteur, des troubles de la croissance et, d'une manière plus générale, d'une certaine adynamie, d'un manque notable d'énergie et de productivité.

Lorsque les lésions sous-incentes n'ont pas atteint un stade irréversible, tous ces symptômes peuvent être corrigés au moyen de l'apport quotidien et suffisant d'un iode qui, pour des raisons complexes, n'est présent ni dans le soi ni dans l'eau et, par voie de conséquence. absent tant chez les végétaux que

Pour être parfaitement connue et fréquemment décrite, une talle situation n'a pas encore débouché efficaces de lutte contre cette carence, les différentes solutions sine, injections intramusculaires d'huile iodée, administration orale de capsules d'huile iodée) n'ayant, au fond, jamais pleinement donné satisfaction tant au plan individuel

C'est en prenant conscience, à la lecture de la bibliographie spéciali-sée, de ce constat, que le docteur Alain Fisch (centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges), spécia-liste de médecine tropicale et pas-sionné par les innovations technologiques, décidait de tout mettre en œuvre pour sortir de l'impasse. « J'ai découvert que les organisa-tions internationales, l'OMS entre autres, étaient très compétentes pour tout ce qui concernait le comptage des personnes atteintes, mais que pour l'intervention pratique, la situation demeurait totalement catastrophique, explique-t-il. Les initiatives de prévention par injec-tions étant soit dangereuses, compte tenu du risque de dissemination du virus du sida, soit trop coûteuses, Je suis arrivé à la conclusion, connaissant bien l'Afrique, que seule l'eau constituait le vecteur universel de prévention, »

> Un programme sans précédent

Ce fut ainsi, dès 1984, le début d'une longue quête d'un procédé de diffusion permanente d'iode dans l'eau des puits de forage on des puits traditionnels des pays du tiers-monde. Après diverses hypothèses, le docteur Fisch devait, en définitive, retenir, contre l'avis des spécialistes, les polymères de sili-cones en découvrant, par tâtonnements, que ces derniers pouvaient accepter la présence d'iode et relarguer de manière constante et prolongée cette substance dans l'eau.

Avec la collaboration de l'un de ses assistants (docteur Thierry Pra-znck), puis avec celle, étroite, étsblie dans le cadre de la Fondation Rhône-Poulenc (docteur Robert Sebbag) avec celle d'ingénieurs-chercheurs du groupe Rhône-Pou-lenc (Mile Ghislaine Torrès et M. Guy Cyprieu), le docteur Fisch devait, en définitive, réussir la mise au point d'un diffuscur d'iode pouvant, a priori, être utilisé sur le

Grace aux liens établis entre

l'institut Santé et Développement du professeur Marc Gentilini et un groupe de médecins coopérants travaillant au Mali (docteur Eric Pichard), un programme de recherche sans précédent fut rapidement mis en place dans quatre villages maliens, soit auprès d'un millier de personnes souffrant de manière endémique de fortes carences en iode avec des taux très élevés (supérieurs à 50 %) de goi-

il fallut au départ tout mettre en œuvre pour que le principe même d'incorporer un élément étranger dans l'eau des puits soit accepté par les populations concernées. « De l'avis général des habitants, le goitre pouvait être la consèquence de nombreuses pratiques, comme par exemple la boisson d'une eau d'un puits dans laquelle baignent les racines d'un baobab ou la consommation de différents fruits, explique M. Minabé Diarra. Mais tout le monde s'accordait pour dire que les pratiques thérapeutiques traditionnelles n'ont guere d'esset, ou même aucun effet, sur le traitement des goitres. Il fallut ensuite explile point de vue de la méd occidentale, évoquer les problèmes de la carence en iode, un concept totalement inconnu en langage bambara et parvenir à vaincre les fortes résistances concernant l'eau, l'urine et le sang, compte tenu des prélèvements nécessaires à l'évalua-tion scientifique de ce projet .»

Au total, après une expérimenta-tion réalisée dans le cadre d'une méthodologie rigoureuse durant un an, l'équipe franco-malienne est persuadée avoir réussi à démontrer l'efficacité d'une méthode préventive qui, grâce au vecteur choisi et à sa simplicité d'utilisation, pourrait rapidement prendre une très large dimension. L'analyse des résultats obtenus au Mali montre que l'iode est libérée de manière constante dans l'eau de boisson et retrouvée ensuite, à des taux physiologiques, dans le sang et l'urine des consommateurs (ainsi que chez les animaux domestiques), le pourcentage des goitres diminuant, parallèlement, de manière très spectaculaire.

« Il faut toutefois noter que cette opération préventive n'a pu être leinement acceptée et menée à bien que dans la mesure où l'évaluation scientifique était associée à la mise en place d'une surveil-lance médicale étroite et gratuite des populations concernées », note le docteur Pichard. Compte tenu de l'assurance don-

née par le groupe Rhône-Poulenc de ne pas chercher à faire de profit direct sur le développement de ce procédé dont il assure pouvoir fournir dans six mois une production industrielle et compte tenu aussi de l'intérêt aujourd'hui affiche par plusieurs organisations internationales (l'OMS notamment) pour lutter au plus vite contre les carences en iode, l'expérience malienne pourrait très rapidement s'élargir. Pour un coût, sans profit, situé aux environs de l franc par an et par personne et avec le soutien de différents organismes, on confie, chez Rhône-Poulenc, être en mesure de fournir environ cent mille diffuseurs

d'iode par an dès 1993, soit une prévention assurée de la carence en iode pour cinquante millions de

SECTION B

Plus intéressant encore, le dispo sitif inventé par le docteur Fisch pourrait, à court ou moyen terme, être utilisé pour la diffusion, touplusieurs autres substances - qu'il s'agisse de molécules impliquées dans d'autres carences (la vitamine A ou le fer) ou de produits thérapeutiques permettant la destruc-tion de larves impliquées dans des maladies comme la dracunculose ou l'onchocercose – voire la désin-

Ainsi, au-delà de la reconstitution du cycle naturel de l'iode issu de l'océan pour, après sublimation, s'intégrer aux processus vitaux, utilisation des polymères silicone biocompatibles immergés dans l'eau de boisson fournirait de manière totalement imprévue et quelque peu inespérée une méthode universelle de correction et de prévention de nombreux phénomènes pathologiques dans les régions les plus déshéritées de la

JEAN-YVES NAU

#### « Performance économique et satisfaction éthique »

Promoteur de l'opération : «L'eau, nouvelle source d'iode » au Mall, M. igor Landau, président du secteur santé de Rhône-Poulenc, a déclaré au Monde :

« Nous sommes directement concernés par les problèmes des pays en voie de sommes implantes depuis des décennies. Nous devons y moner des actions humanitaires. Certes, rien n'est totalement naîf ou gratuit : cette action est valorisants et peut améliorer l'image de notre ce ne sont que des effets induits. Si nous avions créé cette fondation pour cette seule raison, nous aurions pu obtenir les mêmes résultats avec beaucoup moins d'argent et d'efforts.

» Sur un plan purement philosophique, je suis conveincu qu'il n'y a pas de contradiction entre nos soucis d'ordre éthique et nos préoccupations économiques. Si l'essentiel de nos efforts est orienté vers des problèmes pour lesquels il n'existe pas aujourd'hui de solution, cela signifie que, lorsque nous aboutissons à un résultat, il y a à la fois performance économique et satisfaction éthique, dans la mesure où nous apportons un progrès thérapeutique eux majades concernés, »

#### Le char Leclerc et la force d'action rapide présentés à M. Rocard

## Une armée de terre à deux visages

Leclere, dont la puissance de choc est instantanée aux côtés d'autres

oni garantissent an commandement

sur le terrain le renseignement, la mobilité et la contre-mobilité. Hors

d'Europe, où les crises peuvent sur-

gir de façon brutale et inopinée, l'ar-

mée de terre entend présenter le visage d'une force « coup de

poing », dite de projection, comme la FAR, à base d'hélicoptères armés et de blindés aérotransportés.

Des crédits

déjà ampatés

Sur l'aéroport de Poitiers-Biard et

à l'Ecole nationale des sous-officiers d'active de Saint-Maixent, le pre-

nier ministre devrait avoir l'un et

l'autre de ces deux visages : le proto-type du char Leclere, comparé à l'ancien AMX-30, et le PC déployé

par avions et par hélicoptères de la FAR, dont le modèle commence d'inspirer des armées étrangères, comme les alliés de l'OTAN.

A cenx qui reprochent à l'armée

de terre de vouloir en faire trop parce qu'elle s'obstine à ne pas choi-

sir entre des systèmes d'armes chers, son chef d'état-major, le général Gil-

bert Forray, réplique : « Je rejette

toute conception manichéenne qui

oppose le char à l'hélicopière, le-canon un missile, en annonçant la supériorité absolne de ceci ou de cela. Dans une boile à quils, il y des

de lui présenter le PC mobile de sa force d'ac- à un « paysage » militaire mondial en complet tion rapide (FAR), le prototype de son prochain bouleversement : l'adversaire tenu longtemps char de bataille Leclerc et la formation dispen- pour privilégié n'est plus, depuis le délitement sances instables en passe de se doter de sée à ses jeunes sous-officiers d'active, le du pacte de Varsovie, que l'ombre de lui- redoutables arsenaux balistico-chimiques.

Le court séjour de M. Michel Rocard dans les formations en kaki a été conçu, semble-t-il, à l'image de ce nouveau visage que son état-ma-jor voudrait donner, demain, à l'ar-Ce visage est une double face à la James. En Europe, où les risques à terme sont ceux du vide stratégique, l'armée de terre offre le visage d'une force qui veut mettre l'accent sur les que à l'Oural. » systèmes d'armes, comme le char

En se rendant vendredi 1- juin à Poitiers et premier ministre va au devant d'un corps de même tandis que d'autres menaces, encore

ont actuellement 50 000 chars. Ils en Cette considération témoigne en bablement accrue en France du fait fabriquent toujours 1 700 par an. réalité de la difficulté de la plupart Nous en avons I 300, les Allemands des armées à expliquer à leurs de l'Ouest 5 000, les Turcs et les contribuables que tout danger n'est Syriens 3 500 chacun, les Britanni- pas définitivement écarté et que les ques 1 200, pour se limiter à ces rapports de forces continuent de quelques exemples. Aujourd'hui, régenter le dialogue international, notre potentiel de chars représente même si, en Europe, le vent est à la 2 % de celui de la zone de l'Atlanti- discussion sur une certaine dose de désarmement. La difficulté est pro-

mal cernées, se profilent confusément ailleurs qu'en Europe, avec la prolifération de puis-

que l'opinion a oublié que le gouvernement a anticipé, l'an dernier, sur cette évolution à la baisse des crédits militaires, en ayant déjà sance » - d'environ 10 % le montant des dépenses d'équipement prévues entre 1990 et 1993. M. Rocard avait été, en son

temps, à l'origine d'une telle initia-tive, contre l'avis exprimé par le ministre de la défense, M. Jean-Pierre Chevenement. C'est au terme d'un débat quasiment sur la place publique, on s'en souvient, que le chef de l'Etat était intervenu dans le sens souhaité par son premier ministre, en ayant soin cependant de ne pas rependre à son compte toutes les propositions de réduction avancées par M. Rocard. Rendant son arbitrage, M. Mitterrand avait ajouté que, de son point de vue, la question d'un nouvel essort de restric-tions, s'il devait être décidé, serait réexaminée après l'exécution des budgets de 1990 et de 1991 tels qu'ils venaient d'être arrêtés. Sousentendu : il convient de se donner un délai de réflexion face aux événements en Europe, dans l'attente de ce qui peut se passer en Union soviétique et durant les discussions

C'est en s'abritant derrière ces arguments du chef des armées que le ministre de la défense s'en tient, depuis ces dernières semaines, à l'obligation pour le gouvernement de respecter, lors du budget de 1991,

premier ministre trouvers donc une armée de terre attentive aux procos ou'il devrait lui adresser et au sort qui pourrait lui être réservé après 1991. Qu'il s'agisse du prochain écuipement des forces, de leur organisation probable à long terme, du volume des effectifs, qui ont déjà diminué de quelque 5 % en dix ans, l'armée de terre est, dans la communauté militaire française, l'institution qui a le plus besoin de savoir à quelle sauce elle sera assaisonnée.

45-43-12-06

AUX DIJCUX

每一种的 建化硫代化

Esperad the en while ... A LONG CONTINUE, IL THE STATE OF STATE OF t **nesitt** metonbussing e

mediate basis or carriers. we de Conseigneme. IN M. PRODUCT THE PROPERTY.

The specifical section of the

ME THE BOX HIS MILES OF

ster allers a le faut des

with the full distribution of the con-

at, on merupa ac, me

pe mette de la contraction

no energiamente agreca. Nome des prives dell'agrecia Nome des françaises, des

ide applications territory.

eleman i rendente à rosse...

ne la nermon deut ma-

beim de la 100ferradies

er de bone fen en Lines mine.

bulet d'etrangiement par un é, rénétable coupage a .....

Cher der tragen ...

**6年 種 KWWWidefest** James

affaire Cen aufebe, la gran : L'ori adelessents condu

**eperatore un proton**d em

Carrier et le le le

per asserte d'un descloppe

ONE OF COOLSESSION AS A SECOND

e becataire à la televier :

हारता कार कार्य कार्य

等。海南市《社社》,pront

Brist, die Leurent der gie .

de green Canton Col.

an de nombreus sent.

**1000 中国电影学的电影 音中(1957年**)。

West of great Alies a la st

# Car to bence the w

Allen I parade parente

A - ve an metropole - i...

Market and the seconds.

Spicera Mars, chaque

THE SPECIAL VINCENT LAW.

Maria per la exemploidade e

in in Mariane - reservations.

**cil protesi » p**inte su etis se **billeti 4.754**mb Option op se

ert berte bie der et er

TO CONTINUE CONTRIBUTION ..

the party Man

price yearen - can allere a lear

Quit Dominion by the profession

water Confession and Parish 1001-

THE PARTY OF STREET

BALDO S'ENGLISHE AND I

ENGINEERIC SEVENT MINETO

to be been to present the territory

WHAT SOM BEPT, IS PORT

der dienes be gereimanne im ...

are depresented sugarant and

SECULAR VALUE

**IBRE** 

Market Court

S would broke y cel man

M RA SECT OF THE LAND

an anacht - K. de **建筑的海南**少县

USS II

in Vert

manufactured and state of the s n dem Philippi. L'I morrett de

MASSENA

marteaux, des pinces, des tournevis. Il ne viendrait à personne l'idée de n'avoir qu'une seule catégorie d'ou-Er à l'adresse de ceux qui s'en prenaent plus spécialement au Lecierc, dont le pox frôle les 30 mil-MAR THERET IS \$1114 lions de francs à l'unité, le général Forray renchérit : « Les Soviétiques

## 50 milliards de francs pour 327 000 hommes

Avec un budget, en 1990, de 49 434 millions de francs (soit 26,1 % des crédits militaires globaux) et avec un personnel de 326 995 hommes et femmes dont 180 504 appelés du contigent et 38 442 civils (soit 48,2 % des effectifs totaux de la défense), l'armée de terre est principalement organisés en trois

1) Cinq régiments d'artillerie nucléaire préstratégique, soit trente rampes de tir du missile sol-sol Pluton qui porte à 120 kilomètres de distance une charge explosive de 25 kilotonnes (soit une fois et demie la puissance de la bombe sur Hiros-

2) un corps blindé et mécanisé de manœuvre, constituant la 1ª armée. Cette grande unité, articulée actuellement en trois corps d'armée (ramenés à deux l'été prochain, comprend six divisions blindées, deux divisions légères blindées at deux divisions d'infanterie stationnées en France et en Allemagne :

3) une force d'action rapide, comprenent une division aéromobile (équipée d'hélicoptères

de combat et de transport), une division légère blindée et trois divisions d'infanterie.

L'armée de terre aligne également des forces territoriales (pour la protection de zones et de points sensibles aux côtés de is gendarmerie) et des forces prépositionnées outre-mer (dans les départements et territoires d'outre-mer ou en accord avec des pays en Afrique signataires d'accords de défense mutuelle).

En 1990, elle met en œuvre

parmi ses principaux matériels classiques : 1 340 chars de betaile AMX-30 (dont la version modernisée B2), 297 blindés à roues AMX-10 RC, 147 blindés légers ERC Sagaie, 135 véhicules de l'avant blindés (VAB) armés de missiles anti-chars Hot, 3 340 VAB transport de troupes, 212 canons AUF1 de 155 mm, 14 canons tractés de 155 mm, 370 mortiers 120 RTF1, 1 140 postes de tir anti-chers Milan, 180 systèmes de missiles sol-air Roland. 351 hélicoptères antichars Gazelle, 164 hélicoptères de mancauvra Puma et Super-Puma,

27 systèmes de missiles antiaé-

riens Mistral à très courte portée.

les engagements de la programma-tion militaire. A Poitiers et à Saint-Maixent, le

JACQUES ISNARD

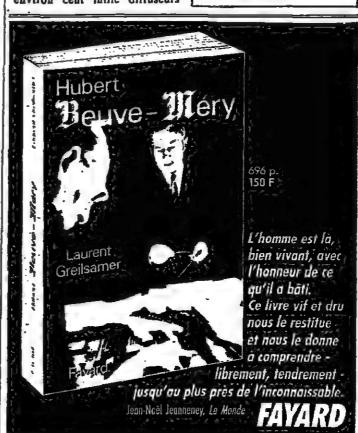

#### L'enquête sur les profanations de Carpentras

## Une dizaine d'interpellations à Toulouse dans les milieux néo-nazis

Les policiers chargés de l'enquête sur les profanations du cimetière de Carpentras continuent d'effectuer des interpellations tous azimuts, dans des milieux juges suspects. Mercredi 30 mai à Toulouse, une dizaine de personnes lices à l'extrême droite néo-nazie, dont plusieurs anciens skinheads, ont été interpellés par les services de police judiciaire de Montpellier et de Toulouse.

Les perquisitions effectuées à leurs domiciles ont permis de saisir des photos de ces personnes posant en uniforme de l'armée allemande, ainsi qu'un stock important de lit-térature néo-nazie. Cette opération

#### Enfants profanateurs

Deux d'entre eux ne savaient pas encore lire. La petite bande n'a donc pas înscrit de graffiti sur les tombes. Mais ils avaient déjà beaucoup regardé la télévision et ils voulaient « faire pareil . C'était mercredi 30 mai, jour sans école, à Ver-sur-Mer, commune de neuf cents habitants du Cal-

Les gendarmes passaient par hasard. Surpris de trouver des enfants à la sortie d'un cimetière, ils ont poussé l'enquête à l'Intérieur. Dix tombes abîmées, les plus anciennes, les plus frèles. certaines la croix brisée. d'autres, la pierre déplacée.

Les trois enfants ont été interpellés à la grille du cimetière. Tous trois ont moins de dix ans. Après explication avec les gendarmes, ils ont été rendus à leurs parents et à leurs postes de télévision.

de notre envoyé spécial

devant le tribunal correctionnel

d'Agen, mercredi 30 mai, M. Gérard Loubens, procureur de la République, a demandé la relaxe

des dirigeants de la communanté

religieuse du Fréchou, poursuivis pour « escroquerie par fausse qua-lité ».

Au terme d'un exposé stricte-

ment juridique, le magistrat a estime que si les titres de « prètre » et « d'évèque », dont se

parent les prévenus, étaient bien

une « fausse qualité », le délit d'es-croquerie n'était pas constaté pour

Cabinet de Me Rémy BELLENGER,

avocat à la Cour 7, rue Vézelay 75908 Paris-

Par jugement rendu par la première chambre civile du tribunal de grande instance de Nanterre, le 24 avril 1990, à la requête de M= GASTINE Mar-

tine, il appert que le tribunal a constaté l'absence de M. Jacques-Marie GASTINE, né à Paris 8°, le 28 mars 1926, fils de Jean GASTINE

et de Renée DAUDIER, disparu depuis 1944 dont le dernier domicile coonu était à Issy-les-Moulineaux

Pour extrait.

PUBLIQUE ENVERS JEAN-MARIE LE PEN. -

WAGNER, AVOCAT A LA COUR DE PARIS.

PUBLICATION JUDICIAIRE

1990. LA 17 CHAMBRE CORRECTIONNELLE DU TRI-BUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS A

CONDAMNÉ M. JEAN-FRANÇOIS KAHN, DIRECTEUR

DE L'ÉVÉNEMENT DU JEUDI, POUR DIFFAMATION

5 000 F A JEAN-FRANÇOIS KAHN ET ALLOUÉ A JEAN-MARIE LE PEN 10 000 F A TITRE DE

DOMMAGES-INTÉRÊTS, 3 000 F SUR LE FONDE-MENT DE L'ARTICLE 475-1 DU CODE DE PROCÉ-DURE PÉNALE, ET DEUX FOIS 15 000 F POUR DES

POUR EXTRAIT CONFORME. M. FRANCOIS

- LE TRIBUNAL A INFLIGÉ UNE AMENDE DE

PAR UN JUGEMENT EN DATE DU 12 FÉVRIER

En prononçant son réquisitoire,

de police serait liée aux informations fournies par un témoin qui avait remarqué la présence d'une fourgonnette blanche, immatriculée dans la Haute-Garonne, aux abords du cimetière de Carpentras.

D'autre part, quatre ou cinq personnes habitant la région toulousaine ont été interpellées mercredi 30 mai en fin d'après-midi. Il s'agit cette fois de personnes impliquées dans la profanation du cimetière de Caromb (Vaucluse), les 18 et 19 juin 1981. Là encore, les poli-ciers procèdent à des vérifications d'emplois du temps.

Parallèlement à ces interpellations, l'examen technique des

indices trouvés sur les lieux de la profanation se poursuit. De source proche de l'enquête, on rejette l'hypothèse d'une profanation perpétrée par un commando « professionnel », du type de ceux travaillant pour des services secrets étrangers. On souligne en effet que les profanateurs de Carpentras avaient à la fois bien organisé leur opération, emportant notamment

des outils, et largement improvisé

son exécution, puisqu'ils auraient

tronve sur place le manche de

parasol dont il se sont servi.

Ayant qualifié le président du FN de « nazi »

#### M. Roger Hanin aurait injurié et non diffamé M. Le Pen selon le parquet de Toulon

Le tribunal correctionnel de Toulon a examiné, mercredi 30 mai, l'affaire de diffamation opposant M. Jean-Marie Le Chevallier, député européen du Front national, à l'acteur Roger Hanin. Ce dernier avait qualifié M. Jean-Marie Le Pen et certains dirigeants du FN de « nazis », lors d'une intervention publique, le 19 décembre dernier, au Pradet (Var). S'estimant victime de diffamation, M. Le Chevallier avait déposé plainte contre Roger

A l'audience, M. Olivier Decout, substitut du procureur de la République, estimant, à propos du terme utilisé, « nazi », qu'« il s'agissait tout au plus d'une iniure et pas d'une allégation diffamatoire », a requis la nullité de la

relevé que « la fausse qualité » était connue des fidèles du Fré-

chou et n'a donc pas été « une

cause déterminante » de la remise

Pour le conseil de l'unique plai-

gnant, Me Franc, la communanté

est « une secte qui se sert de la reli-

gion pour attirer les mystiques »,

alors que, pour les avocats de la défense, Ma Maisonneuve, Larche

et Nacé-Voglimacci, il s'agit d'une

« Eglise parallèle », injustement

poursuivie par « un procedurier ».

Le tribunal rendra son jugement

D'un arrêt rende par la NEU-VIÈME chambre de la cour d'appel de Paris en date du 18 janvier 1990 qui condamne M. TITLI Antoine, demeu-rant 3, passage du Ci-Ch.-Martel à Paris (17°) pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable à SIX

L'arrêt alloge à l'Ordre des experts

comptables, partie civile, la somme de 8 000 F de D.I. et 3 000 F par applica-tion de l'art. 475-1 du C.P.P. ainsi

qu'aux dépens. Ordonne en outre la publication par extraits de l'arrêt dans trois journaux.

Pour extrait : M' Emmasuel BLANC, avocat à la Cour de Paris.

L'affaire de la communauté du Fréchou

Le procureur demande la relaxe

pour les « faux évêques »

des fonds.

le 27 juin.

**PUBLICATIONS JUDICIAIRES** 

procédure. Le jugement a été mis en délibéré au 20 juin.

A la sortie du tribunal, Roger Hanin, défendu par M. Georges Kiejman, a déctaré qu'e il avait bien dit que Jean-Marie Le Pen et certains dirigeants du Front national étaient de véritables nazis ». lors d'une visite dans le Var. « J'ai étayé cette déclaration sur des faits, dont certains de leurs propos », a-t-il poursuivi.

De son côté, M. Le Chevallier, responsable du FN dans le Var, a souligné que, par ses dernières affirmations, « M. Hanin avait récidisé dans la diffamation et l'injure ». « Je ne crois pas que le Front national s'inscrive dans la même logique que le mouvement que dirigeait M. Hitler », &-t-il

#### Fortune de Duvalier : justice incompétente

Jean-Claude Duvalier peut désormais conserver les quelque 120 millions de dollars (675 millions de françs) que lui réclamait l'Etat haitien, estimant qu'il s'agissait de fonds publics détournés. La Cour de cassation, devant laquelle s'était pourvu l'ancien dictateur, a en effet considéré mardi 29 mai, que les tribunaux français étaient incompé tents pour juger du litige opposant Haiti à « Baby Doc ».

La Cour de cassation a estimé que les tribunaux français n'étaient pas habilités à trancher les « litiges relatifs aux rapports entre un Etat et ses dirigeants, quelle que soit la faute commise par ceux-ci. »

Cette décision casse, sans renvoi devant une autre juridiction, un arrêt rendu le 25 avril 1988 par la cour d'appei d'Aix-en-Provence (Bouchesdu-Rhône), qui s'était jugée de son coté « compétente » pour examiner ces poursuites sur le fond.

#### A partir de 1995

#### Les chlorofluorocarbones seront interdits en Allemagne fédérale

La production et l'emploi des chlo-

rofluorocarbones (CFC), qui participent à la destruction de la couche d'ozone, devraient être totalement interdits en Allemagne fédérale à partir de 1995. Le conseil des ministres de or pays a en effet adopté, mercred 30 mai, un décret dans ce sens dont le principe à été accepté par les deux fabricants de ces produits en RFA, les sociétés Hoechst AG et Kali-Chemie

D'ici à 1995, la production des CFC devrait cesser. Mais pour éviter un trop brusque coup d'arrêt, les autornés allemandes ont décidé d'interdire les CFC contenus dans les aérosels des 1991 et ceux qui servent à l'isolation des appareils de refroidis-sement en 1992. Cette progressivité dans la suppression des CFC par grands secteurs permettra donc, selon M. Klass Toepfer, ministre allemand de l'environnement, de trouver des produits de remplacement à ces subs-

#### **CATASTROPHES**

Huits morts et trois cents blessés en Roumanie

## La terre a tremblé dans toute la moitié est de l'Europe

Le séisme qui s'est produit, mercredi 30 mai en Roumanie, a tué huit personnes et en a blessé trois cents, selon un décompte provisoire (nos dernières éditions du 31 mai). La plupart des victimes sont roumaines, mais il est probable qu'il y en a aussi en Moldavie soviétique et en Bulgarie, La secousse de magnitude 6,9 a été ressentie dans une très vaste zone allant d'Ankara et d'Izmir à Varsovie et de Leningrad et Moscou à la

Yougoslavie. Ce qui s'explique par le fait que le foyer (le point où se déclenche un tremblement de terre) est situé à la profondeur d'une centaine de kilomètres.

En Roumanie, où le souvenir du séisme du 4 mars 1977 (plus de cent morts) est toujours présent dans les esprits, la population a été prise de panique. Des personnes se sont ainsi blessées en sautant par les fenêtres. Des balcons se sont effondrés. En Bulgarie, les villes de

Sofia et de Ruse (sur la rive bulgare du Danube), ont subi de légers dégâts. A Istanbul (Turquie d'Enrope), quelques immeubles out été

Comme toujours après un séisme assez violent, la terre a de nouveau tremblé en Roumanie le 31 mai à 3 h 18 (soit 2 h 18, beure de Paris). La secousse, qui avait une magnitude de 5,8, a déclenché une nouvelle panique parmi la population. - (AFP, Reuter.)

## Un foyer profond d'une centaine de kilomètres

Le séisme qui s'est produit le 30 mai en Roumanie, est la répétition de ceux aul sont survenus le 4 mars 1977 et le 10 novembre 1940. Même région : celle de Vrançea, à une centaine de kilomètres au nord-est de Bucarest : magnitudes voisines : 6,9 en 1990, 7,2 en 1977, 7,4 en 1940 ; profondeur des trois foyers : de l'ordre d'une centaine de kilomèmus

Et ce ne sont là que les trois séimes les plus notables de ces cinquante demières années. Prescue tous les ans, en effet, se déclenchent, dans la région de Vrancea - c'est-à-dire dans le coude des Carpates - des tremblements de terre souvent moins violents, mais qui, tous, ont des foyers situés entre 75 et 160 kilomètres de profondeur et font donc partie des séismes Intermé-

Chaque année, les sismographes enregistrent plusieurs centaines de milliers de tremblements de terre, dont la grande majorité n'est même pas ressentie par les populations et dont seule une petite minorité est meurtrière. La plupart de tous ces séismes ont un fover situé à moins de 30 kilomètres de profondeur. Tous ceux-ci, et même ceux aul ont leur fover lusqu'à la profondeur de 60 kilomètres. sont appelés superficiels.

Mais il y a aussi les trembleceux dont le foyer est compris entre 60 et 90 kilomètres de profondeur, et les tremblements de terre profonds, dont le foyer est à une profondeur de 300 à 720 kilomètres. La quasi-totalité des séismes intermédiaires ou profonds se produisent dans les zones de subduction, c'est-à dire le long d'une plaque océanique qui pionge sous sa voisine.

Pour qu'il y ait tremblement de terre, il faut qu'il y ait rupture en un point (le foyer) de la lithosphère (1), qui ne peut plus supporter les contraintes auxquelles la soumet la dynamique générale de la planète. Or, seul un matériau rigide peut cesser. C'est le cas de la lithosphère. Au-dessous de celle-ci, la chaleur et la pression, qui augmentent avec la profondeur, font que le matériau est visqueux, à l'échelle des temps géologiques, et ne peut

#### Toot autour da Pacifique

Dans les zones de subduction, plaque qui plonge sous sa volsine, le long d'un plan plus ou moins incliné, est froide et rigide. Ce n'est que peu à peu qu'elle se réchauffe . Des tremblements de terre peuvent donc s'y produire tant qu'elle ne s'est pas assez réchauffée. La quasi-totalité des zones de subduction sont marquées par les fossés océaniques it, tout autour du Pacifique, des festons très sismi-

11 juin, à Saint-Ouen (Seine-Saint-

Denis). Elle remplacera « Saint-

Ouen I > dont les premières instal-

lations remontent à fin du siècle

dernier. Cette usine, « la plus pro-

pre de France » pourra traiter

1 730 tonnes d'ordures par jour et la combustion des déchets permet-

tra de chauffer quelque 70 000 appartements.

O Brésil : sat écologiste sous pro-

tection. - Le ministre brésilien de

la justice a ordonné à la police de

placer sous protection spéciale

Osmarino Amancio, le leader syn-

dical des petits seringueros (récol-

teurs de latex) d'Amazonie, consi-

déré comme le successeur de

l'écologiste Chico Mendes, Celui-ci

avait été assassiné en 1988 par des

tueurs à la solde des gros proprié-

taires. Osmarino Amancio lui-

même a déjà échappé à six atten-tats. - (AFP.)

ques, jalonnés d'Ties et de vol-

والزور

1 14

The last

23 21 1 1 1 1 1 1

32.71

established the

State of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state

Pour la Roumanie, Guy Perrier, professeur de géophysique à l'université Joseph Fourier de Grenoble, pensa, comma ses confrères, qu'il pourrait s'agir d'une ancienne zone de subduction. Celle-ci existait dans la Tethys, un très vaste océan qui séparait l'Eurasie de l'Afrique-Arabie, il y a deux cents millions d'années. Depuis cette époque, le rapprochement de ces deux masses continentales a fait rétrécir la Tethys, dont il ne subsiste plus que de petits morceaux (Méditerranée orientale et mer Caspienne, notamment). La zone de subduction a été incluse dansie continent européen, ià où sont actellement les Carpates et nile a cassé de fonctionner. Mans un lambeau de la plaque piongeante serait touiours rigide et casseralt, donc tremblerait de temps à autre.

A magnitude égale, les séismes intermédiaires sont moins destructeurs, mala affectent une eire beaucoup plus grande que les séismes superfi-

#### YVONNE REBEYROL

(1) La lithosphère est l'ensemble formé par la croûte (continentale ou océanique) et une partie du manteau aupérieur. Elle est rigide et épaisse de 70 kilomètres sous les océans et de 100 à 120 kilomètres sous les continents. Elle est divisée en piaques qui bongent

#### **EN BREF**

 Jacqueline Valente condamnée pour non-présentation d'enfants et amnistiée. - Jacqueline Vaiente, l'ex-otage du Silco libérée le 10 avril après 882 jours de captivité, a été condamnée, mercredi 30 mai, à six mois de prison dont quatre avec sursis et mise à épreuve, pour non-presentation d'enfants, par le tribunal de Tou-lon (nos dernières éditions). Cette condamnation, assortie d'une mise à l'épreuve de trois ans, est tonte-fois couverte par la loi d'amnistie de 1988. Le 2 mai, Jacqueline Valente avait fait opposition du jugement qui l'avait condamné. par défaut, en mars 1985, à un an de prison. En août 1983, au terme de son droit de visite, la jeune femme n'avait pas ramené au domicile de Pascal Bétille, son ex-mari qui avait la garde de leurs

D Affaire Malik Unssekine : la révocation d'un policier est propo-sée à M. Jexe. - Le conseil de dis-cipline de la police nationale, réuni mercredi 30 mai, a proposé au ministre de l'intérieur la révocation du sardien de la paix Christophe Garcia. Ce dernier avait été condamné à deux aus de prison avec sursis, le 27 janvier 1990, pour avoir porté des coups mortels à Malik Oussekine lors des mani-festations lycéennes et étudiantes de décembre 1986. Au cours de son procès devant la cour d'assises de Paris, M. Garcia, vingt-six ans, ment à son collègue Jean Schmitt, aujourd'hui à la retraite. S'agissant de M. Garcia, la décision de révocation dépend à présent de

enfants, ses filles Marie-Laure et

 Une nouvelle usine d'incinération d'ordnes à Paris. - Une usine d'incinération d'ordures « Saint-Ouen II » sera inaugurée le

#### Le séisme du Pérou a fait 115 morts

Le séisme de magnitude 6,3, scion les plus récents calculs, qui s'est produit dans le nord du Péron, mardi 29 mai à 21 h 34 (30 mai, 3 h 34, heure de Paris). sur le versant amazonien des Andes, a été plus meurtrier qu'on ne l'avait d'abord pensé (le Monde du 31 mai). On a dénombré 115 morts, dont 35 dans la ville de Moyobamba. En outre, 42 personnes sont portées disparues, 800 blessés et 15 000 sans-abris ont été dénombrés. . - (AFP, AP.)

Dellution du Rhin. - A l'instar du beau Danube, le Rhin est devenu bleu. Cette coloration ne doit rien au reflet du ciel, mais à un déversement accidentel de drimarène, substance de faible toxicité, échappée d'une usine Sandoz à Bâle.

## ALTERNATIVES **economiques**

n°78 iuin 90

TRAVAIL FÉMININ : l'égalité encore loin PUB: la télé enchaînée

Alternatives Économiques 80 30 97 76

DEMAIN NOTRE SUPPLEMENT

**PUBLICATIONS.** -

Le Monde SANS VISA

Pul Bonet, relieur Secretary of Property of the Control of the Contr gar a li a film a line and and The Lune of Property of the second responsable difference of the second of the to bet, and one 1200 prenima many the many continues STREET, ST. ST. LAND All Street Control of the same the transfers and part and the 4 24 3 cm - . . . Control (fine Bernet) (fine SE SERVICE SERVICE The transmission of the The same 무슨 그렇게 없다. ويوفين والمراجع والمراجع والمراجع E (213) 7 10 11 THE PART OF THE PARTY The second section of the second - 2027 \$ 2. Car ( ) ( ) ( ) The second **™** 30. pr (pr + · 1 · 1 · Inc. Service (新年代) AT 10 mm 35 C. 1388 N. Care Market Company And the same of the same of Section 1997 and the second to be a second to be second TIME TO SERVICE STATE OF THE PERSON SERVICE STATE SERVICE Contract of States The Rollings Acres 10 2020 P. L. The second of A Comment the state of the s The state of the state of And the second The second secon The state of the s The second of th Bassal MAGE A YANNIS RITSOS

LECTURE CONFESSION OF MISOS LE POÈTE DE LA ORECE

A STATE OF THE STA EXPOSITION CONTRACTOR CONTRACTOR

BUNG HOLDER STATE STATE

Rine trur in rive but.

stantal (Tarquie d'Eu.

gen anderbies on at

de leger

james apolis on ocienc

ne le 31 mai 5

M. M. WITE & de ROUYeau

23 14. bone de Paris).

to decisable use magni-

se pueno le population.

ilomètres

Marie, Guy Perrier,

de geophysique à

de à paurait s'agir rent sons de subduc-ci sonstait dens la

THE HEATH OCEAN QUI

monte de l'Afrique-

III GEORGE COMMITTE PROPERTY IN

Niprie cente spoque,

ment do cue deux

icontraint à fait répré-

s. done il ne subsiste

le petita morcesus

did striambale at over

HOTSIMPAND, LE 20116

ous at that unclude chan-

of turopiers. It ou

munt les Carpetes et

de tournorme. Abou

of it prayue plan-

it toucurs ngide et

det premblerat de

pida égale, les emilipares sons

he states such

VENDE MESEYROL

enginger out Yenhemble inping standinger ale on

the tight of the us de

of the state of th

THE PROPERTY OF PROPERTY

mae du Pérou

e. de magnetade 6.3

es receses calculs, qui

est stated by more du

## 25 mm 4 24 h 34

te 34. hopere de Parisi.

latif sameounen des

: plas meantrier qu'on

there pent the Monde

la Ou a dénombre

hand \$4 dame he write etc

E. En ausre. 42 per-

E parties disparues.

er is 600 sans-abres AFP. AP.

**医一种性** 中各省的共和

**lymally, le ithin** est

A. Catte coloration no

**police de cici**, mais à

and moredentel de Cri-

renne de faible text-

in if our water Sando:

juin 90

MININ:

égalité

ore loin

chainee

9776

PUB:

n°78

l 115 morts

FA FREE AFISC-

# Le corps de la Bugatti

« Rébus », premier long métrage de Massimo Guglielmi fait la part belle au rêve

Depuis plusieurs années, un garagiste de Saint-Denis, qui s'appelle Carabas, comme le marquis, recherche par petites annonces une Bugatti Royale 1927. Un soir de pluie, un jeune basque arrive et lui propose de partir avec lui, chercher cette voiture, la vraie, la bonne, à Biatritz. Le vienz Carabas va donc refaire, en compagnie de cet envoyé du destin, le voyage entrepris, trente ans plus tôt dans la Bugath Royale avec la mystérieuse Myriam, courtesse du Terrail (comme Posson) afin de participer au rallye Biarritz-San Sebastian.

Rebus est le premier long métrage de Massimo Guglielmi réalisateur italien de trente-cinq ans, travaillant à la RAI - et dont la brochure de presse nous dit qu'il
a soutenu une thèse sur Jean-Luc
Godard, dirigée par Umberto Ecco
– a été tourné en 1988. Il est tiré
d'une nouvelle d'Antonio Tabucchi
(dans le recueil Petits Malentendus sans importance) ce qui appelle l'attention et la curiosité. La nouvelle est courte, mystérieuse, un vrai rébus. Les adaptateurs, dont Tabecchi lui-même, en ont fait énigme dont la solution est tout juste suggérée par maints détails, en particulier – pièce symbolique dont le rôle est considérable – la statuette en argent représentant un éléphant debout, qui orne la calaudre de la fameuse voiture.

L'artion se déroule sur deux épo-ques : le présent, 1982. Le passé, 1952. L'itinéraire est le même ; il



n'emprunte pas la route directe. Les saisons sont différentes, Christophe Malavoy, grimé en vieillard prend une voix à la Belmondo. Il retrouve son physique et sa personnalité entre ces époques. Toutes ces anecdotes ne figurent pas dans la nouvelle. Le procédé est un peu agaçant, mais l'atmosphère de « thriller poétique » est curieuse,

réussie. Laissons de côté les implications politiques qui relèvent du domaine du possible avec un peu trop d'insistance. Massimo Guglielmi transmet beaucoup mieux la fascination de l'imaginaire, dans ces mondes parallèles dont l'un est prodigieusement « habité » par Charlotte Rampling,

femme fatale, femme de rêve, véritable corps érotique de la Bugatti Royale, dans les robes inspirées de Raniero Gattinoni: des merveilles. Les paysages français sont photographies à l'italienne - c'est superbe - par Giuseppe Rotunno, chef opérateur de Visconti et Fel-

pable de parler, Makeba se lance

dans un chant traditionnel afri-

cain, bientôt repris par les enfants

de Sarafina l. Tout est dit sans

l'être, sans didactisme, sans dog-

matisme démonstratif mais avec

pudeur, tendresse, humour et émo-

HENRI BEHAR

tion. Bouleversaut.

JACQUES SICLIER

**VENTES** 

## Paul Bonet, relieur

Une vente à Drouot permettra de mieux connaître cet artiste minutieux

On connaissait ses reliures. Lui-même, en 1938 et 1970 (peu avant sa mont), avait tenu à vendre anx enchères sa collection person-nelle d'ouvrages reliés d'après ses dessins. Une vente le 1º juin à Drouot des maquettes, gouaches et écrits de Paul Bonet, permettront, cette fois-ci, de mieux cerner le travail et la personnalité de celui qui fut, au côté de Pierre Legrain et de Rosa Adler, l'un des grands de la

Dès 1904, Pari Bonet entreprend, sans goût, un apprentissage dans un atelier d'électricité. Deux ans plus tard, a dix-sept ans, il se retrouve dans le magasia de cha-peaux de sa mère. Mais il ne peuse qu'à dessiner : des portraits, études décoratives, des fleurs et des machines hydrantiques, soigneusement consignés dans un cahier d'écolier (au total, 46 dessins origi-naux estimés à 2 000 F).

Il vent devenir peintre. Son père refuse et Bonet doit s'incliner. Loin d'être découragé, il trouve en 1909 une activité qui se rapproche de ses aspirations : modéliste, Maisil lui fandra attendre l'après-guerre pour réaliser ses premières maquettes. En 1931, il en fera son métier.

Des lors, il multiplie ses formes irradiantes, ses spirales et ses volutes en mouvement ainsi que ses géométries de mosaïques. Un carnet de dessins originaux à l'encre est évalué à 40 000 F. Un antre, de 214 maquettes sur l'éla-boration des meilleures œuvres de Paul Bonet (dont les Calligrammes d'Apollinaire), se monte à près de 15 000 F.

Bonet est à l'aise avec son temps. S'enthousiasmant pour le fantastique et le surréalisme, il exécute une maquette du Colloque entre Monos et Una, d'Edgar Allan Poe, en veau glacé noir avec des étoiles sur lequel se détache un couple. Ce « tableau » de 80 cm sur 60 cm set estimé à 20 000 F. sur 60 cm est estime à 20 000 F.

thenticité. Ce qui ne l'empêche pas de contribuer régulièrement aux cartonnages de la NRF Les gouaches pour les Conseils et derniers conseils à un jeune poète, le Cornet à des et les Méditations religieuses, de Max Jacob, valent plus cher (2 000 F) que la réunion des cinq volumes datés de 1945-1948

Bonet ne laisse rien au hasard. Il sur tout et le note par écrit. Sa conception de la « reliure originale » s'inscrit « en termes déterminès ... obligeant son créateur, quelle que soit la liberté de ses conceptions, à les soumettre à une rigoureuse géométrie ».

La précision même, jusque dans l'élaboration d'une sorte de catalogue raisonné de ses œuvres, de 1930 à 1971 (10 000 à 15 000 F). Sur 1223 pages, la fine écriture de Bonet livre avec minutie le titre du livre, l'auteur, le nom da client, la date et le prix ainsi que la descrip-tion de la reliure. Daniel Sickles, dont on disperse depuis un an la fabuleuse bibliothèque à Drouot, était l'un de ses clients attitrés, au

même titre que le libraire Bérès. Quels seront ses nouveaux clients vendredi prochain? Des adeptes de la reliure de luxe ? Pro-bablement pas. Un éditeur désirant faire un livre sur Bonet et ses maquettes, à défaut de les copier?

La Bibliothèque nationale (qui possède déjà quelques carnets de notes de l'artiste) ou des bibliothèques municipales ? Vraisemblablement. Ou tout simplement, des particuliers qui désireraient voir chez eux un exemplaire de carton-nage NRF de Paul Bonet. Il n'y a pas de prix de réserve.

ALICE SÉDAR

▶ Vente : le 1∞ juin, à 14 heures , Salle m7 à Riche-lieu-Drouot.

Ses œuvres d'art s'accompagnent généralement d'un certificat d'au-Maison de la Poesie subcentionnée par la Ville de Puris

Terrasse Forum des Halles 42.36.27.53

LECTURE CONFERENCE jeucii 7 julio 20 h 30 YANNIS RITSOS, LE POETE DE LA GRECE

par Michèle METOUD! fextes dits par Micheline UZAN

SPECIACLE -mec 13, jeut 14 et ven. 15 juin 20 h 30 PHEDRE

avec Françoise THURIES et Brice GOLDSCHMID EXPOSITION

**HOMMAGE A YANNIS RITSOS** 

mise en scène Yonnis IORDANIDIS

du 6 juin au 9 séptembre de 13 h à 19 h. entrée libre

## Les voix de la colère

« Voices of Sarafina » de Nigel Noble un film autour d'un spectacle

En 1976, clash sanglant entre la police sud-africaine et les lycéens de Soweto. Manifestant contre l'étude de l'afrikaan que le gouvernement tente d'imposer comme langue officielle et obligatoire, des enfants sont systematiquement massacrés par des militaires et des policiers. L'un des épisodes les plus honteux de l'histoire sud-afri-

Et c'est, une dizaine d'années plus tard, un triomphe à Broadway. Dans Sarafina l, mis en musique par le trompettiste Hugh Masekela (le « roi du jazz africain »), et en scène par Mbongeni Ngema, les enfants des townships sud-africaines recréent l'événement avec l'innocence et l'exubérance d'un spectacle de fin d'année sco-laire (c'en est précisément le fil de l'intrigue). L'état d'urgence et Soweto sont devenus une sorte de chorus line dont les thèmes seraient la vie, la mort, la liberté,

l'oppression. Venus à New-York pour un mois, les vingt-deux comédiens de Sarafina, âgés de seize à vingt et un ans (ce sont tous des écoliers des townships des environs de Durban), y sont restes plus d'un an, recréant une vie africaine dans leur hôtel proche du Lincoln Center (coproducteur de Voices of

C'est là, entre autres, que l'an-glais Nigel Noble plante sa caméra. Formé à l'école du documentaire, Noble regarde, se tait, éconte. Pour ces acteurs, à peine sortis de l'adolescence, Sarafina l' tient moins de la fiction musicale que du reportage sur leur vie quotidienne. Simple sur leur vie quotidienne. Simple sur leur vie quotidienne. plement, parfois timidement, ils racontent les cours et la récréation mais aussi les emprisonnements arbitraires, les manifestations et les incursions des militaires dans les salles de classe. Une larme de temps en temps, un sourire le plus souvent, et toujours le regard posé. Mais regard et sourire sont terri-fiants par ce qu'ils recouvrent d'indicible souffrance (le spectacle a été monté, le film a été tourné alors que l'espoir était rare, avant la libération de Nelson Mandela,

avant De Klerk). Spécialiste également du concert-événement (Bob Dylan, Santana, les Eagles...), Nigel Noble monte en parallèle les interviews, des séquences du spectacle, des moments de répétition, des scènes de vie reservencies comme le Noël de vie new-yorkaise comme le Noël des exilés au Lincoln Center, la rencontre avec Myriam Makeba.

Parfois surnommée « Mama Africa », Makeba est exilée depuis plus de vingt-cinq ans, aucun des enfants de Sarafina! ne l'a jamais rencontrée, ni même vue en photo (Makeba est « bannie », en Afrique du Sud). La visite qu'elle rend aux enfants est impromptue. C'est une des filles qui, la première, la repère et la « reconnaît », les yeux écarquillés, bientôt emplis de larmes. An bord du sanglot, incaMUSIQUES

## Bizet ressuscité et défiguré

« Le Docteur Miracle », « Djamileh » et « Don Procopio » à la moulinette Alden

On enrage de voir les meilleures intentions défigurées par la mode,et le joli spectacle Bizet imaginé par l'école de chant de l'Opéra de Paris à la salle Favart ridiculisé en partic par un metteur en scène américain jaloux des lauriers de Peter Sellars, Christopher Aiden,

Car c'était là une occasion unique de découvrir une musique fraîche comme au premier jour. trois petits opéras d'une verve étourdissante, éclipsés injustement par Carmen. On savait depuis la découverte de la Symphonie en ui, en 1935, que le jeune Bizet avait plus que du talent,

Ce spectacle le confirme : à dixneuf ans, il écrit le Docteur Miracle, sous l'aile d'Offenbach; à vingt et un, Don Procopio, qui rivalise avec Don Pasquale; à trentequatre, Djamileh, du côté de chez Minuser et Mensoner.

Partout, c'est un sens inné du théâtre, la même plume d'une verve quasi rossinienne, un style vocal français naturel, savoureux et plein d'aisance, qui ferait l'envie de nos compositeurs d'aujourd'hui. Fallait-il vraiment, pour « intéresser » des jeunes gens, dépoétiser totalement le Docteur Miracle, nous présenter l'univers le plus odieusement petit-bourgeois d'aujourd'hui ( « pour téléfilm américain », dit Alden), gentille pépée en pyjama et pseudo-loubard, mère évaporée et huriante, arrachant les rires par des effets gros et grossiers? Dommage pour les voix exquises d'Anne Constantin et de Doris Lamprecht.

Le sultan Haroun de Djamileh, est devenu un fétard hoquetant et sans doute drogué, en manches de chemise, son secrétaire, un personnage de film d'épouvante qui tombe en catalepsie devant la belle esclave, modèle Ava Gardner, comtesse aux pieds nus. Les gestes sont sophistiqués et faux, la danse de l'Almée relève de la danse de Saint-Guy, mais Jean-Luc Maurette (Haroun) et surtout Marie-Ange Todorovitch (Djamileh), aux voix prenantes, s'élèvent peu à pen au niveau des amants de Musset.

Le spectacle s'améliorant, Don Procopio s'accommode fort bien de ces gandins et élégantes tout en blanc sin de siècle et des farces un peu lourdes qui parsement une comédie endiablée à la Feydeau, où tout le monde finit en chemise de nuit. Le Procopio de Philippe Fourcade en haut-de-forme, comme un Daumier, la nerveuse et étourdissante Bettina de Nathalie Dessay, et deux aimables garçons, Thierry Trégan (l'amoureux) et Olivier Lallouette (Ernesto), entre autres, font honneur à l'école de

Les techniques et talents vocaux sont, bien entendu, înégaux, et on ne comprend malheureusement presque aucun de ces artistes (air connu), à part la touchante Djamileh, mais le spectacle est sauvé par l'entrain de la jeunesse. Notons qu'on fume beaucoup sur la scène, un bien mauvais exemple pour des chanteurs...

Jacques Mercier, à la tête de son Orchestre de l'Ile-de-France, défend avec talent ces œuvres que, jadis, les biographes de Bizet traitaient avec un invraisemblable mépris.

Le décor de Paul Steinberg, un huis clos tendu d'un obsédant papier peint Napoléon III. contribue peu au charme de la soirée. Alden et son frère, avec Paul Steinberg, doivent mettre en scène les trois opéras de Mozart-Da Ponte. dirigés par Daniel Barenboim, l'an prochain à Chicago...

#### JACQUES LONCHAMPT

 Prochaines représentations à l'Opéra-Comique les 1-, 5 et 6 juin (à 19 h 30) et le 3 juin (à 17 heures ). Cetta production, réalisée avec le concours du Crédit local de France, doit être reprise dans une dizaine de villes de France.



# TAYLOR **CUNNINGHAM MORRIS**

SPEAKING IN TONGUES Patton - Taylor - Loquasto - Tipton

POINTS IN SPACE Cage - Cunningham - Anastasi - Bradshaw

EIN HERZ Bach - Morris - Pakledinaz - Ingalls

Les Etoiles, les Premiers Danseurs et le Ballet de l'Opéra de Paris

Orchestre de l'Opéra de Paris Direction : Andre Presser James Bowman - Martyn Hill

6, 7, 8, 9, 10 (m). 12, 13, 14, 15, 16 juin

Location (14 jours a l'avance) 47 42 53 71 et aux caisses de l'Opéra de Paris Garnier Tarifs : soirce de 20 à 200 F : malinée de 10 à 130 F

# SANT-DEN'S

**CONCERT DE** 

NICOLAS FRIZE TGP 5 et 6 juin -20 h 30

DAMNATION DE FAUST

> Espace Lumière Epinay / Seine 6 juin - 20 ft 30

CASADESUS

OPERA: DIDON ET ENEE

Legion d'honneur 7, 9 et 10 juin - 21 h 30

RECITAL MARILYN HORNE

Legion d'hanneur 8 juin - 20 n 30

Location : 3 FMAC-VIRGIN office du Tourisme de Saint-Denis Renseignements: 42 43 30 97



## CULTURE

DANSE

## La saison 1990-1991 du Palais Garnier

Les premières armes du directeur Patrick Dupond

cède à Rudolph Noureiev, le dan-seur Patrick Dupond prend officiellement ses fonctions le le septembre. Il n'en a pas moins collaboré avec Jean-Albert Carrier et les maîtres de ballets pour la prépa-ration de la saison prochaine. Son but, arriver à 50 % de création et 50 % de répertoire dans des présentations nouvelles.

La saison ouvre le 3 octobre par un hommage aux danseurs français. Toutes les étoiles présentes et passées de la maison participeront au défilé du corps de ballet. Dominique Khalfouni et Eric Vu An danseront 'Arlésienne, de Roland Petit et Bakhti, de Béjart, Suite en blanc, In the Night, et Tchaikovski Pas de deux. Les danseurs de l'Opéra de Paris rendront ensuite hommage à Lifar en deux programmes, avec Suite en blanc, Mirages d'Istar, Variations, Icare, Roméo et Juliette. Suivra en novembre l'Histoire de Manon, de Kenneth McMillan créé par le Royal Ballet de Londres en 1974, Le Palais Garnier accueillera en décembre la seule création moudiale de la saison commandée à Lar Lubovitch, entre Capriccio, de Balanchine, Aunis, de Jacques Gar-nier et Sinfonietta, de Jiri Kylian. Don Quichotte, version Noureiev

Né le 8 février directeur de la sera repris. Après des tournées en danse au Palais Garnier, où il suc- France et en Orient, hommage sera rendu, en avril, au génie créateur de Nijinski et de sa soeur Nijinska dans le Sacre du printemps et l'Après-midi d'un faune, du premier, et Noces de la seconde. Après Giselle, (version Lifar) et Le Songe, de Noureiev, sera donné en juin un programme des chorégraphes américains contemporains : Push Comesto Shore et As Time goes by, de Twyla Tharp, In the Night, de Robbins et In the Middle, Somewhat Elevated, de Forsythe.

Le Palais Garnier accueillera également des compagnies étrangères prestigieuses : Graham, Pina Baush (qui montera l'opéra de Gluck, Iphigénie en Aulide) ; le Ballet du Boichoi présentera Ivan le Terrible et un hommage à Petipa ; le Nederland Dans Theater interpretera des œuvres de Kylian : l'American Bailet Theatre, sous réserve.

Deux rendez-vous annuels avec l'école de danse (démonstrations en décembre, spectacle en mai) et une carte blanche à Jean Gaizerix, qui prend sa retraite, sont program-més. Enfin, le Palais Garnier poursuit sa collaboration avec la Cinémathèque française de la danse qui

## Avant-programme du Festival d'Automne

Le Festival d'Automne à Paris ouvre le 20 septembre 1990. Il offre la possibilité de s'abonner à un minimum de cinq concerts ou cinq spectacles.

o THÉATRE DE LA BAS-TILLE : Les Enfants Tauner, de Robert Walser par Joël Jouanneau (20 septembre /28 octobre). La Dernière Bande de Beckett en anglais avec David Warrilow (23/28 octobre) Pathologie verbale III (30 octobre /18 novembre). Tatteo de Miaden Materic (14/20 novembre). La Cité Cornu VILLETTE: Le Marchaud de Veulse, de Shakespeare en allemand, par Peter Zadek (28/30 septembre). ATHÉNÉE: Un jour au début d'octobre par Chantal Morel (9 octobre/17 novembre). NAN-TERE AMANDIERS: Le Cercean, de Slavkin par Claude Regy (6 novembre /16 décembre). Les Mutilés, de Herman Ungar (20 novembre /22 décembre). CHAILLOT : Les Frères Zenith, de Jérôme Deschamps (21 novem-bre /9 février). Quiazaine tchèque avec quatre spectacles (3/14 octo-bre) CENTRE POMPIDOU où

Mon anniversaire (21 Janvier/4 février), o THÉATRE MUSICAL - CHATELET : The Black Rider, de Bob Wilson, William Burroughs, Tom Waits (8/14 octobre). TCE: spectacle de Kabuki (8/14 octobre).

DANSE - CENTRE POMPI-DOU: Brigitte Farges (5/9 décembre) Daniel Larries les 8/10 décembre, Ferme du Buisson, THEATRE DE LA VILLE : Merce Cunnin-gham (25 septembre /6 octobre) Josef Nadj (11/15 décembre).

 MUSIQUE - Le programme musical est centré sur la Hongrie. Au Théâtre des Champs- Elysées, avec notamment des concerts Peter Eotvos, Kurtag, Ligeti (24 octo-bre), Bartok, Balassa (10 novembre), Kurtag, Berio (11 décembre); à la Saile de l'ancien Conservatoire Gyorgy Kurtag (26, 27 octobre), à l'auditorium du Châtelet : Szabados, Mihaly Dresch (7 novembre). Enfin, John Cage à l'Opéra Bastille, les 3 et 4 octobre.

> Festival d'Automne, 156 rue de Rivoli 75001 Paris, Les demandes d'abonnements doi-Vent parvenir avant le 27 sout Kantor présente Aujourd'hai c'est 1990.

l'écrivain sur la scène littéraire ita-

lienne, tout armé, tel « Minerve

Dans la Littérature comme men-

songe (1967), Manganelli définit son goût de l'insolite et du baro-

Quisme narquois nourris des

grands rhéteurs et de leur machine-

Viennent ensuite Centurie

sortant de la tête de Jupiter ».

LETTRES

## Mort de l'écrivain italien Giorgio Manganelli

L'écrivain italien Giorgio Man-ganelli est mort lundi 28 mai à Rome. Il était âgé de aoixante-Son premier livre au titre significa-tif, Hilarotragedia, paraît en 1964, Italo Calvino salue l'entrée de halt mes.

« Pour moi, ce sont les mots qui sont les inventeurs de la réalité », affirmait Giorgio Manganelli, qui appliqua cette maxime dans la vingtaine de livres qu'il publis et en poussa fort loin les consé-

Né en 1922 à Milan, il fréquente, tout en maintenant ses distances, l'avant-garde italienne réunie dans le « Groupe 63 ». Traducteur d'Edgar Poe, il collabore à différents journaux dans lesquels il publie de petites chroniques où le langage se joue du réel.

(1979), cent petits romans-fleuves sur le thème du temps et de la mort ; Amour (1981), Dall'inferno (1985) \_\_ Plusieurs livres de Giorgio Manganelli ont été traduits en français, à partir de 1985, aux Editions W

ric savante.

(Mâcon), au Seuil et chez Denoël.

DEMAIN NOTRE SUPPLEMENT.

Le Monde SANS VISA



Création de Bijoux d'avant-garde

Exposition-vente:

GALERIE AXIS 18. rue Guénégaud **75006 PARIS** 

#### MODE

#### Alaïa. celui qui ose

Il faut savoir le mériter

Au premier rang, Love Amour, Carole Bouquet, trois Picasso, une fausse blonde et tous les fans d'Azzedine Alata venus its pour applaudir celtri qui « ose », deux mois exactement après les autres, présenter son hiver 90-91. La première sirène retentit : le top modèle, Véronica Webb, sort des coulisses en corselet et mini-jupe de vraifaux python noir avec des gants lacés. Le ton est donné. « Vous qui m'aimez tant, semble dire Azzedine Alata, alors méritez-moi ». Il complique avec des longueurs' mi-cuisse, intraitables, des jacquards sublimes à rayures horizontales, imprimés de lettres arabes, des caleçons-shorts, des jupestabliers bien dégagées sur les fesses et d'autres tue-leshanches courtes et entièrement plissées. Alata démarre en trombe et retrouve, pures et dures, les années 80. Ça se lace, ça se zippe (la veste tient du gilet d'homme et de la guépière). Ca donne des motards de couture en perfecto, des bombes nues sous des mini-redingotes trottent sur des bottillons haut per-

Le noir domine mat, brillant, vinyl canaille ou flanelle tennis. Quand la couleur arrive, elle claque fort, orange fluo, rose de colorant, vert de fausse plante verte. Restent ces filles, la plus belle « cabina » de Paris. Linda Evangelista, Naomi Campbel, Farida, troublantes de naturel et d'artifices : jambes sublimes et faux-cils, coiffure de poupée 1960, fourreaux sux surpicûres en trompe-l'oeil, balconnets de paillettes, maille nacrée. imperméables métallisés.

Au final, Alaia a poussé Paco Rabane dans la fosse d'orchestre et sorti ses métal. Sans nostalgie.

**LAURENCE BENAIM** 

#### ARTS M. Jacques Sallois est nommé directeur des Musées de France

M. Jacques Sallois, conseiller-maître à la Cour des comptes, ancien directeur du cabinet du ministre de la culture, a été nommé, le 30 mai, directeur des Musées de France, sur proposition de M. Jack Lang. Il remplace M. Olivier Chevrillon. Ancien maître de requête au Conseil d'Etat, ancien président-directeur général de l'hebdomadaire Le Point (1971-1985), M. Chevrillon était à la tête des Musées de France (DMF) depuis mars 1987. Il « sera appele dans les prochains jours à d'autres fonctions au sein d'une entreprise du secieur public », annonce un commu niqué du ministère de la culture (Voir nos dernières éditions du

31 mail Né en 1941, M. Jacques Sallois a été nommé auditeur à la Cour des comptes en 1966, à sa sortie de l'ENA, puis promu conseiller référen-daire en 1973. Directeur du cabinet daire en 1973. Directeur du cabinet de M. Jack Lang an ministère de la culture de 1981 à 1984, il devait être ensuite délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale (DATAR) de 1984 à 1987, et, parallèlement, président du comité de politique régionale de la commission des Communautés européennes (1986-87). Nommé en mai 1987 conseiller pour les relations internationales auncès du directeur général à tionales auprès du directeur général à la Caisse des dépôts et consignations, il s'y est vu confié le poste de délégué aux affaires européennes et interna-tionales, en septembre 1989, après avoir été promu conseiller-maître à la Cour des comptes. M. Saliois est également président de la société Projenor et de la Société technique de gestion financière internationale. Il est l'auteur d'un Dictionnaire de l'administration (1974) et coauteur, avec M. Michel Crétin, de l'ouvrage : Le rôle social des hauts fonctionnaires et la crise de l'Etat (1976).

# **COMMUNICATION**

Le lancement d'« Étoiles » par la Lyonnaise des eaux

## La bataille des chaînes payantes sur le câble

L'introduction sur les réseaux câbiés de décodeurs ouvre le marché disputé des chaînes payantes, sous l'œil vigilant de

LYON

de notre envoyé spécial

La Lyonnaise Communication (filiale câble de la Lyonnaise des eaux) a annoncé, lors du salon Médiaville, qu'elle lancera, d'ici à la fin de l'année, sur ses réseaux câblés, une chaîne de cinéma payante, baptisée « Etoiles ». Vingt-quatre heures par jour, pour un abonnement mensuel d'environ 40 francs, Etoiles yeut offrir exclusivement des films ou des émissions traitant du septième art. Des films, d'abord : une dizaine par jour - dont un inédit - rediffusés à différents horaires, et puisés dans le répertoire français et étranger. Avec un budget de 50 millions de francs la première année, 100 millions la quatrième (moins de 10 % du budget cinéma de Canal Plus), Etoiles affiche néanmoins l'ambition d'être la chaîne de tous les

L'émergence du projet ne doit rien au hasard. Le ciuéma est depuis toujours reconnu comme un thème porteur en télévision, Mais jusqu'à présent, les câblo-opérateurs étaient limités en matière de cinéma, à la fois par leur budget, les règles strictes (nombre annuel de films, horaires) qui régissent les chaînes en clair et l'impossibilité technique de créer des chaînes à péage. Tout ceci va changer avec l'introduction progressive de décodeurs permettant le paiement individuel. Or la Lyonnaise Communication vient justement de signer un accord avec France Télécom (le Monde du 30 mai) qui prévoit l'introduction de tels décodeurs.

Ces décodeurs lui permettront en outre de diffuser Etoiles dans la

norme D2 Mac Paquet, offrant ainsi aux cinéphiles une qualité de son et d'image jusqu'alors inégalée, avec notamment une image élargie au format cinéma. Le directeur général de la Lyonnaise Communication, M. Francis Brun-Buisson, a beau considérer qu'on pent « exploiter une chaîne de cinéma sans être en concurrence avec Canal Plus », c'est pourtant bien ainsi que son projet est interprété. La Lyonnaise est en effet le seul grand câblo-opérateur qui n'ait pas passé d'accord avec Canal Plus ; la Générale des Eaux et la Caisse des dépôts out préféré l'alliance à l'affrontement avec Canal Plus, pour leurs chaînes de cinéma sur le

Le marché des chaînes payantes sera assurément très disputé, et le patron de Canal Plus, M. André Rousselet, n'a aucune raison de contempler sans réagir une brèche dans sa position-clé sur le marché du cinéma. M. Rousselet pourrait en revanche faire des concessions sur un autre dossier, celui du satellite TDF 1, dont les Allemands demandent instamment qu'il « Pourquoi pas? », a répondu M. Rousselet sur France later : « A partir du moment où sont en cause le D2 Mac Paquet et, par conséquent, l'aventr de la télévision haute définition, bien entendu, je m'incline. Qu'on me dise ce que je dois faire ». Le président de Canal Plus, qui s'irrite des déclarations récentes d'Edith Cresson et d'Hubert Curien qui le désignent comme le responsable des différends franco-allemands sur le dossier des nouvelles normes de télévision, est prêt à renoncer à TDF I pour la chaîne allemande Première, développée avec les groupes Bertelsmann et Kirsh. Mais il vent qu'on lui demande ce sacrifice officiellement et que le gouvernement allemand s'engage, en retour, à adopter les normes D 2 Mac.

MICHEL COLONNA D'ISTRIA

## Le savoir en compact

L'utilisateur y trouvera aussi plus de 400 000 formes dérivées (conjugaisons, féminins, etc.), 8 000 lieux répertoriés sur les cartes d'un atlas et un dictionnaire de synonymes. Mais la technique lui permet aussi d'autres formes de

Prenons par exemple le dernier mot du dictionnaire : zynonys, ce « petit rat à queue blanche d'Aus-tralie, récemment disparu ». Pointée sur le mot « rat », la « souris » de l'ordinateur renverra docilement au dictionnaire et aux significations scientifiques ou métaphoriques du terme . Pointée sur a Australie », elle ouvre l'atlas, fait défiler les cartes. Sur l'écran, la petite flèche va chercher Melbourne et l'appareil ouvre à nou-veau le dictionnaire. Le voyage peut continuer ainsi indéfiniment au fil des mots. Le Dictionnaire électronique peut aussi tronver presque instantanément, en croi-sant ses données, tous les musiciens anglais, les orateurs grecs, les célébrités nées en 1950 ou vivantes en l'an 440 avant Jésus-Christ. Pour le plus grand bonheur des cruciverbistes, il affichera tous les mots de cinq lettres commençant par « pr... » et finissant par « n » .

En 1993, un marché de 11 milliards de dollars

Les voyages dans l'information offrent à l'édition hypermédia une grande quantité d'applications. Le marché est encore limits par le prix des appareils (7 °00 francs pour un lecteur de CD ROM auquel il fant ajoutes un micro-ordinateur PC) mais constructeurs américains et japonais travaillent déjà sur des terminaux plus com-pacts et moins chers. Philips va iancer un lecteur CDI intégrant un microprocesseur tandis qu'Intel choisit, avec le DVI, d'intégrer une carte vidéo à son ordinateur. Sans attendre cette génération de matériels, l'édition hypermédia prospère déjà aux Etats-Unis. Le parcide machines est passé en un an de 170 000 à 400 000 appareils et le estalogue s'élève déjà à 425 titres. Il s'agit principalement d'enyelopédies spécialisées, de bases documentaires ou de principalement d'enyelopédies spécialisées, de bases documentaires ou de principalement de chierchies de la companye de la compan mentaires ou de répertoires desti-nes à des utilisateurs professionnels. Quelques éditeurs explorent déjà le marché des pro-grammes grand public.

Warner a ainsi sorti, pour 400 francs, un coffret de trois disques sur la Flute enchantée qui, outre l'opéra de Mozart, offre, grace à un Macintosh, le livret synchronisé avec la musique et des analyses musicologiques de la par-tition. Lucasfilm prépare avec la revue National Geographic et Apple un exploration historique et géographique des Etats-Unis. La chaîne ABC a édité une analyse de l'élection présidentielle de 1988 et prépare d'autres coffrets sur la Palestine, le sida et la drogue. L'érotisme a même fait son apparition : Incat System, un éditeur de Milan, a classé sur six disques une collection de 9 000 photographies!

Les experts américains évaluent le marché de l'édition hypermédia à 11 milliards de dollars pour 1993 et M. John Sculley, le président d'Apple, n'hésite pas à affirmer que ce nouveau type d'édition « va changer la face des années 90 comme l'ordinateur personnel l'a fait pour les années 80 ». En France, le phénomène démarre depuis quelques mois et le catalogue comporte déjà une trentaine de titres, des textes politiques de réfèrence édités par La Documentation française au guide des marchés publics en passant par une antholo-gie de la littérature française (Nathan) .

JEAN-FRANCOIS LACAN

Casterman prend le contrôle de l'imprimeur-éditeur belge Brepols. Casterman, l'éditeur de livres d'art, d'histoire et de bandes dessi-nées (Tintin, Quick et Flupke, Corto Maltese, etc.) vient de rache-ter, pour 44,8 millions de francs, 25 % de l'imprimeur-éditeur belge Brepois. Une offre publique d'achet (OPA) amicale a été lancée sur le reste des actions. Casterman, qui s'est développé en France, au Benelux (grâce à des accords de coédition avec les éditions Magnard et l'éditeur toulousain Milan), prend la direction opéra-tionnelle de Brepois, Les deux mai-Mont vont cooperer dans le domaine de l'impression mais vont conserver leur spécificité éditoriale (dictionnaires, agendas, ouvrages religieux et scientifiques pour Brepols, BD et « beaux livres » pour Casterman

TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P The Call of The state of the s 3 1000 m 1 11 0 Committee of the committee of to de Louvre THE NOTICE OF SECTION Garage of the a とうしゃんぶ はまえなり - で優か像 Appe adams to the 200 CONT - -- Proc. 1885 は Longific Ac 何 ter to this experience of the first of the second of the great beginning San Million

A 100 - 50 1

NATION OF THE RES

\$ 150 A

MI CHAY

FORK W.

Part & Sprange

المعهم والمعاودين والمعادي

The Control of the Co

Contract of the second

Time . the state of the state of the state of 美俚 经分款 brings graphing. F-44.5 . . Figure 11 and 11 and 11 a lacifich ste Tage. 14 Th. ..

The Build and the State of the 型**工程** (3.41) THE RESERVE ASSESSMENT AND ADMINISTRATION OF THE PARTY OF مهيئل بورزي بهرفاهي والمناز المسادر المسادر The state of the s The second of th AND DESCRIPTIONS FIRE LAND THE PROPERTY.

didn't moderne Sec. 27 Sec. 1970 Properties. No de Paris A TEST OFFI Marie and American Ball British Marie Mari 212 · 1813 - 1.77474. A CASE Treatmentation inches at a large of the first of the same Section 1 Minimum and the RESIDEN A A sprace of the section of the sec

Carried As SENVISITES

Secretary and the second of th

the state of the s

Maria J. Sana ...

YENDRED TO LONG Part of the state Mr. on to 1 for Britis Ill Total F. Labridge Laboration Property law of the Edit Herri Red of the At I'm The second second section of the second second Secretary of the second A all a said a The tell tripped at TE 41. the second second Section 2 Page 111

CONFERENCES

4 122 - Aufter State Her Apple

.... Committee State Manager of Stranger

THE THE ME AN EXPERIENCE AND

A STATE OF THE STATE OF

Section of the sectio

A design the second of the sec And the state of t



hardis due chaînce payante, marinunt tria disputé, et le f.de Canal Flux, M. Andre eler, n'n escrine raison de aples sum résuir une bréch à d'antique cié sur le marche weit tur le march thee. Mr. Konstelet pourrait anche faire des concessions mare domier, celus du satel-DF 1. dost ics Allemand beett insigmment qu'il fit des chaines généralistes report par " s. a reponds the property of sont on course Mile Paquet et, par consedefinition, bien entendu, y ine: Qu'on me dur ce que « une ». Le président de Cana ger s'erreit des déclarations m of Edita Cresson et d'He-Carren qui le desiraco: e le responsable des diffe insequalcounds sur le dosa sparelles agrines de teles: ME PHOE & PERGUESCE & TOF : to chaine allemande Preminimappee avet les groupe. he diseasée se sacrifice offnost et que le provernement pui, s'anguge, en retour, a n'instance D 2 Mac. MINE COLONIA D'ISTRIA

totti, pc if tions, an expere de trois dissist la Filias enchances qui l'applica de Mozaet, ofice, con la constant de Constant wir Manntebell, is i. wret we of styre in manague of Jes Richard de la parlapques de la par-Namenal Granzania di Manghariba hestorique d PARCE ERRENLINES LA AND a defend more analyse of **66 prindentatie de 195**° d to discount Southers sur ine, le sida et la driver mant Symbon, an Addition of a cinné sur ses disques une un de 9 000 photographics

. 11 7 11 1 1 1 1

**PAGROUSE, BOSTONICS** (FOR LUCK) the Se Pathton hypermalrife de distins pour l'évi fulla Sculley, le presidif le, m'herrie pus à affirma type d'hlitzon \* \* e de paço des dance. time fert, maneier 30 + 22 Mile photometer demarts me mout et la catalingerie doù und frontaire de me pobliques de titl mich per La Documentation ite de gride det marche - M' MALESSAURC (TAN. 2150 JEAN PHANCOIS LACAN

une proved to contribic of p-different beign Brepals. E fediteur de livre te at de bandes dess. Ponte Can't et Flural MARINE MAC ! VACAT US 12-11 at 44.8 millions de 11200 Das offre publis COPA; smark a me and E-dire accepte Carletta E dereintet en fran.c. i boder a des accord aret les teite is in direction opera r de Bertols Les deut -13 come exemples dans t de l'apprenten man or the speciality of the last Minutes Manday, OUVISE E IN ADMINISTRATED DESIGNATION Des Manua Livres » Paris

#### **EXPOSITIONS**

#### Centre Georges Pompidou

The second had a these letter than a man a second second and the

Place Georges-Pompidou(42-77-12-33). T.Lj. sf mar, de 12.h è 22 h, sam., dim. et jours fériés de 10 h à

#### **COLLECTIONS DU** CABINET D'ART GRAPHIQUE. 1 volet : 1906-1940. Salle d'art

grophique, 4 étage. Jusqu'au 3 iuin. LES CONCOURS D'ARCHITEC-TURES PUBLIQUES, Forum, Jusqu'au

COULEURS DE LA VIE, COULEURS DE LA VILLE. Centre d'information Cci. Autqu'au 24 juin. MIGUEL EGANA, LE DERNIER JARDIM, Azeller des enfants, "kusqu'au

METRO-ART. Art et architecture des métropoles. Galerie du forum. Du 2 join au 2 juillet. MOUVEAU DESIGN A LONDRES. Gelerie des brèves Cci, Jusqu'au

JEAN-LUC PARANT, Musée national d'art moderne, Jusqu'eu 10 juillet. EDOUARD PIGNON, Musée d'art moderne, Jusqu'au 10 juillet.
ALVARO SIZA. Galaria des desains
d'architecture, Jusqu'au 3 septembre,
ULAY-ABRAMOVIC. Galeries
contamporaines, Jusqu'au 19 soût.

#### Musée d'Orsay

1, rue de Bellechasse (40-49-48-14). Mer., yen., sem., mer. de 10 h à 18 h. jeu. de 10 h à 21 h 45, dim. de 9 h à 18 h. Ferme le lundi. B h. Furme in lunci. CHAMPFLEURY, LA RÉALITÉ DANS LES ARTS. Exposition-dossier. Entrée : 27 F (billet d'accès au musée). Jusqu'au 17 juin. LE CORPS EN MORCEAUX, Entrée :

25 F (dimanche : 16 F.). Billet jumelé exposition musée : 40 F. Jusqu'au 3 juin. CHARLES GARNIER (1825-1898) ARCHITECTE DE L'OPERA. Exposi-tion-dossier. Entrée : 27 F (billet d'accès au mosée). Jusqu'au 10 juin. L'OPÈRA DE MONTE-CARLO :

CHARLES GARNIER, ARCHITECTE Exposition-dossier, Entrée : 27 F (billet expenden-dosses, enter : 27 Funer d'accès du musée), Jusqu'su 10 juin, 1'OPÈRA, PHOTOGRAPHIES DE CHANTIER. Exposition dossier. Entrés : 27 F (billet d'accès au musée). Jusqu'au 3 juin.

#### Palais du Louvre

Entrée par la pyramide (40-20-53-17), T.I.j. sf mar., et dim. 3 juin de 12 h à 21 h 46. OUvert le 4 juin de ç h 1 22 h. ACQUISITIONS RÉCENTES DU MUSÉE: Hall Napoliton: Entrée : 27 F Iprix d'equrée du musée). Jusqu'eu

LE GUERCHIN EN FRANCE. Pavilon de Flore. Entrée : 27 F (ticket d'entrée au musée). Du 1 join au 12 novembre. u musée). Da 1 join ag 12 novembre. HOUEL : VOYAGE EN SICILE. Hall Napoléon. Entrée : 27 F (prix d'entrée du muséel, Jusqu'au 26 luin. LES NOUVELLES ACQUISITIONS

IT DES ARTS GR PHIQUES. (1984-1989). Pavillon de Flore. Entrée : 27 F (prix d'entrée du pusie). Du 1 juin au 27 solt. POLYPTYQUES OU LE TABLEAU MULTIPLE DU MOYEM AGE AU KA-SIECLE, Had Napoléon, Entrée : 25 F, possibilité de billets couplés avec le ticket d'antrée au musée. Jusqu'au

SCULPTURES FRANÇAISES NÉO-CLASSIQUES DU MUSÉE DU LOU-VRE (1760-1830). Gelerie et salle Mol-Sed. Entrée : 27 F lorix d'entrée du musée). Jusqu'au 3 septembre.

#### Musée d'Art moderne de la Ville de Paris

11, av. du Prásident-Wilson (47-23-61-27), T.Li. of ton. de 10 h à 17 h 30, ner, jusqu'à 20 h 30. Visite commenle granuité les joudis à 15 h. JEAN-MARC BUSTAMANTE. Empée : 15-F. Jusqu'au 24 juit. THOMAS SCHUTTE, A.R.C. Empée : 15 F. Jusqu'au 24 juin. KEES VAN DONGEN, LE PEINTRE.

### Exposition rétrospect 15 F. Jusqu'au 17 juin.

PARIS EN VISITES

.... VENDREDI 1- JUIN

e La piller des Neutes et la statue de l'empereur Julien », 12h 30, 6. place Paul Painlevé (Musée Cluny). # Le vieux Versailles », 14 h 30, 1, rue de l'Indépendance américaine

(Office de tourisme). « Mathematiques sacrées à la Sainte-Chapelle. La Vernière des initiés. Approche symbolique de l'œuvre des maîtres de lumière », 14 h 30, sortie metro Cité & Haullerj. « Hôtels du Pré-aux-Clercs ». 14 h 30, métro Solferino (Paris pitto-

resque et insolite). « Rodin et Camille Claudel en l'hôtel Siron a, 14 h 30, 77, rue de Varenne, devent le portail (Connaissance de

« Notre Danie de Paris, histoire et symbole s. 14 k 30, sous le portail control (Arts et caetera).

e Hötels et jardins du Merals, place des Vocces s. 14 h.30, sortie métro Saint-Paul (Résurrection du passé).

4 Paris de l'An 2000 : le quartier Montparnasse, de la gare à Notre-Dame du Travail par les colonnades de Boffil », 15 h, hall du métro Gabé. 4 Le vie quotidienne au Moyen-Age

entroller in

The second secon

Paul-Painlevé (Monuments histori-

« Les coulisses du nouvei Opéra. Le quartier de la Bestille et le faubourg Saint-Antoine », 14 heures, métro Bestille, sortie près de la Tour d'Argent (Connaissance d'ici et d'ailleurs). « L'hôtel de Soubise », 15 h 30, 80, rue des Francs-Bourgeois (Paris

et son histoirei. « De la foñe de la reine Margot au grand séminaire sulpicien », 15 heures, métro Corentin-Celton (Approche de l'art).

## CONFÉRENCES

Fover familial, 9, rue de la République, à Brunoy, 16 h : « Le Symboimme en Europe », per P. Jusseaux. 21, bouleverd Morland (salle des conférences), 18 h 30 : « Stratégies urbaines : coordonner un urba nisme », avec J.-P. Suffi, J.-P. Viguier, P. Micheloni, J. Fremiot

Pavillon de l'Arsenai). 11 bis, rue Keppler, 20 h 15 : « L'énergétique spirituelle ». Entrée gratuite (Loge unie des Théosophes). ati musée da Clury », 15 h, 6, place

#### **Grand Polats**

Av. W.-Churchill, pl. Clemenceau, av. ial-Eisenhower ART PRÈCOLOMBIEN DU MEXI-ART PRECOLOMBIEN DU MEAG-QUE. Galeries nationales (42-89-54-10), T.I.; sf mar. de 10 h à 20 h, mer. jusqu'à 22 h, Entrée ; 33 F, Jus-qu'au 30 juillet. SALON DES ARTISTES FRANAIS.

(43-59-52-49). T.I.J. de 12 h à 19 h. Entrée : 40 F. Jusqu'au 5 juin JOSEPH WRIGHT OF DERBY. (42-89-54-10), T.J. sf mar, de 10 h à 20 h, mer. jusqu'à 22 h. Entrée : 25 F. Jus-qu'au 23 juillet.

Musées 63-46). Mer. et sam. de 14 h à 19 h.

Jusqu'au 25 juin. L'ART PREND L'AIR, Cerfs-volante

20 F. Jusqu'au 1 juiller.

BANG & OLUFSEN. Design et technologie. Musée des Arts décoratifs. 107, rue de Rivoli (42-80-32-14).

T.I.J. sf mar. de 10 h à 18 h. Entrée :

navalet, 23, rue de Sévigné (42-72-21-13). T.i.j. ef lun. de 10 h à 17 h, jeu.

Arts, 101, rue Rambuteau (42-33-82-50). T.I.j. of lun. et jours fériés de 11 h 30 à 18 h 30. Entrée : 23 F. Jus-

de la photographie, Palais de Tokyo 13, ev. du Président-Wilson (47-23-36-53). T.I.I. si mar. de 8 h 45 k 17 h. Entrée : 25 F (entrée du musée). Du 31 mai au 10 septembre.

delle (45-98-67-27). T.i.j. et un. et jours fériés de 10 h à 17 h 40. Entrée : 15 F. Du 1 juin eu 30 septembre.
JAMES ENSOR. Musée du Petit Palaia, ev. Winston-Churchill (42-65-12-73). T.i.j. ef lun. et jours fériés de 10 h à 17 h 40. Visites-conférances les

che. Palais de Tokyo, 13, av. du Pr dens-Wilson (47-23-36-53). T.I.)

(comprenent l'ensemble des expositions). Du 31 mai au 15 septembre.

IMAGINAIRE POSTAL 1990.

Musée de la Poste, 34, bd de Vaugirard
(43-20-15-30). T.I.J. af dim. de 10 h à

17 h. Jusqu'au 30 juilles. JEUX DE MIROIR. Actualités d'hier

ANDRÉ KERTESZ. Ma France.

31 mai su 20 août. MYTHOLOGIE ET RELIGION POPULAIRES CHINOISES, MINIS

10 h à 17 h 30. Entrée : 10 F. Jusqu'au 26 METROPOLE 90, BARCELONE, 10 h 30 à 18 h 30, dim. de 11 h à 19 h. Jusqu'au 3 juin. P.A.B. A LA B.N. Petits livres

majuscules. Bibliothèque National galerie Mortreuil, 58, rue de Richelie

D'EPINAL Musée Carnavaiet, 23, rue de Sévigné (42-72-21-13). T.I.j. sf lun. de 10 h à 17 h 40, jeudi jusqu'à 22 h.

ANIMAUX ET PAVEANS, MISSO hard, 25, rue de l'Yvette (46-47-

Fermé les quinze derniers jours de che-que trimestre (15 au 30 juin), Entrée : 20 F. Jusqu'au 8 septembra. LES ANNÉES V.I.A. Valoriestion de l'innovation dans l'ameublement, Musée des Arts décoratifs, 107, rue de Rivoli (42-60-32-14), T.I.J. af mar. de 10 h à 18 h. Entrée : 20 F. Jusqu'au

ARCHITECTURE EN TERRE DE PIERRE CULOT. Palais de Tokyo, 13, av. du Président-Wilson (47-23-36-53). T.L. sf mar. de 9 h 45 h 17 h.

d'artistes. Grande Halle de la Villette. 211, av. Jean-Jaurès (42-40-27-28). T.I.j. si kun. de 12 h à 19 h. Entrée

1.1.). St mar, de 10 n a 18 n. Entres :
10 F. Jusqu'au 2 septembre.
GLEN BAXTER. Musée-galerie de la
Seita, 12, rue Surcouf (45-56-60-17).
T.I.j. sf dim. et jours fériés de 11 h à
18 n. Jusqu'au 4 août.
BRONZES ANTIQUES. Musée Car-

usqu'à 22 h. Entrée : 20 F. Jusqu'au 1 juillet DENISE COLOMB, Pavillon des

qu'au 10 juin. EDWARD S. CURTIS, IMAGES DE L'OUEST AMÉRICAIN. Contro retionel

DES ARTISTES A LA COUPOLE, MONTPARNASSE 1918-1940. Musée Bourdelle, 16, nie Antoine-Bour-delle (45-48-87-27). T.i.j. ef kun. et

joudis et samedis à 14 h 30 (22 f). Entrée : 28 f. Jusqu'au 22 juillet. GO : WEST. · Photographies de l'Ouest américain à la fin du XIX sièmar. de 10 h à 17 h. Entrée : 25 F

et d'anjourd'hut. Bibliothèque Natio-nale, passage Colbert, galeries-vitrines, 6, rue des Petits-Champs (47-03-81-26). T.i.i. si dim. et fêtes de 9 h à 16 h 30. Jusqu'au 13 juillet.

Pelais de Tokyo, 13, av. du Président-Wilson (47-23-36-53). T.I.j. sf mar. de 9 h 45 à 17 h. Entrée : 25 F (compre-nant l'ensemble des expositions). Du

Kwok On, 41, rue des Francs-Bourgeois (42-72-99-42), T.I.j. sauf sam., dim. de

LONDRES, STOCKHOLM, PARIS, Pavillon de l'Arsenel, 21, boulevard Morland (42-76-33-97). T.Lj. et lun. de

JEUDI 31 MAI

(47-03-81-26), T.L.j. de 12 h à 18 h. Jusqu'au 4 mars 1991. PÀRIS RACONTÉ PAR L'IMAGE

Cycle de conf. : histoire générale de Paris le jeuci de 18 h 15 à 19 h 30. Entrée : 20 F. Jusqu'au 14 août, PARTITIONS D'ARMÉNIE. Musée national des arts et traditions popu-laires, 6, av. du Mahatma-Gandhi (40-67-90-00). T.i.j. sf mar. de 10 h à

17 h 15. Juscu'au 2 iuin. 17 h 15. Jusqu'eu 2 juin.
FRANCOIS ALEXANDRE PERNOT (1793-1865), Musée de la vie romantique - Maison Renan-Scheifer, 16, rue Chaptal (48-74-95-38), T.I.j. sf lun. et jours fériés de 10 h à 17 h 40, Entrée : 18 F. Jusqu'eu 15 juilles.
PLUMES & EN-TETES, Musée de la Poste, 34, bd de Vaugirard (43-20-15-30), T.I.j. sf dim. de 11 h à 18 h. Jusqu'eu 22 sentembre.

Jusqu'au 22 septembre.
PRIX NIEPCE 1990, PHOTOGRA-PHIES DE HUGUES DE WURSTEM-BERGER, Centre national de la photographie, Palais de Tokyo, 13, av. du Président-Wilson (47-23-36-53), T.L. sf mar. de 9 h 45 à 17 h, Entrée : 25 F

(entrée du musée). Du 31 mai au 10 LA PROPAGANDE SOUS VICHY, 1940-1944. Musée d'histoire contem-poraine, hôtel des Invalides, cour d'hon-neur (45-55-30-11). T.I.I. sf lun. de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h 30, dim.

de 14 h à 17 h 30. Entrée : 16 F. Jusou'au 21 killet. RODIN ET SES MODÈLES : LE PORTRAIT PHOTOGRAPHIE Muste Rodin, hôtel Biron, 77, rue de Varenne (47-05-01-34). T.I.J., sf kin, de 10 h à 17 h 45. Entrée : 16 F. Jusqu'au 3 juin. LE ROI GUSTAVE III ET LE THÉA-TRE AU XVIII- SIÈCLE. Musée Jacquemart-André, 158, bd Haussmann (45-62-39-94). T.I.J. de 10 h à 18 h 30. Vieite-conf. lou mar et leu. à 12 h 30. Visite-conf. les mar, et jeu, à 12 h 30, sam, à 14 h 30. Rens. : 42.25.08.77. Entrée : 35 F. Du 1 juin eu 31 juillet.

ROUGEMONT - ESPACES
PUBLICS ET ART DÉCORATIF.
Musée des Arts décoratifs, 107, rue de
Rivoli (42-80-32-14). T.I.J. sf mar. de
10 h à 18 h. Entrée : 20 F. Jusqu'eu 19 solt.

1A SCIENCE DE DOISNEAU, QUARANTE-CINQ PHOTOGRAPHIES
ANCIENNES ET. Nouveiles sur la
science et ses à-côtés. Muséum d'histoire naturelle, hail de la bibliothèque
centrale, jardin des Plantes, 57, rue
Cuyler (40-79-30-00). T.I.I. sf mar. de
10 h à 17 h, dim. de 10 h à 18 h.

LE THÉATRE DE LA MODE, Musée des Arts de la mode, pavillon de Mar-san, 109, rue de Rivoli (42-60-32-14).

T.J., sf mar, de 12 h 30 à 18 h, dim. de 11 h à 18 h. Entrée : 26 F. Jusqu'au 9 SAPTOTION.
TREMPLIN POUR DES IMAGES No.

8. Centre national de la photographie, Palais de Tokyo, 13, ev. du Président-Wilson (47-23-36-53). T.I.j. sf mar. de 9 h 45 à 17 h. Entrée : 25 F (prix d'en-trée du musée). Jusqu'au 10 septembre. TROIS CONCOURS LANCÉS PAR LA VILLE DE PARIS. Pavilion de l'Arsenal, galeries d'actualité, 21, boulevard Morland (42-76-33-97). T.I.j. st

tun. de 10 h 30 à 18 h 30, dim 11 h à 19 h. Du 1 juin au 31 soût. VOYAGES DANS LES MARCHES TIBETAINES, Musée de l'Homme, palais de Chaillot, place du Trocadéro (45-53-70-60), T.I.J. sf mar. et fêtes de 9 h 45 à 17 h 15. Entrée : 16 F (billet donnant droit à la visite du musée). Jus-

#### qu'au 1 octobre.

GALERIES ANNÉES SOIXANTE : L'OBJET-, SCULPTURE, JGM Galerie, 8 bis, rue Jacques-Callot (43-26-12-05), Jusqu'au

ART INDIEN D'AMAZONIE. Galerie Unubembe, 4, rue de la 80cherie (43-54-08-24), Jusqu'au 23 juin. AU TEMPS DES NABIS. Galerie

Huguette Beres, 25, quei Voltaire (42-61-27-91). Jusqu'au 12 Juillet. AUTHOUART. Galerie du Centre, 5, rue Pierre-au-Lard (42-77-37-92). Du 31 mai au 13 juillet.

LUCIANO BARTOLINI. Gelerie Montensy, 31, rue Mezarine (43-54-85-30). Jusqu'au 2 juin. JEAN-MICHEL BASQUIAT, JAMES BROWN. Galerie Enrico Navarra, 75, rua du Faubourg-Saint-Honoré (47-42-65-66), Jusqu'eu 29 Juin. LE BELVEDÈRE MANDIARGUES.

André-l'leyre de Mandiargues et l'art du XX- siècle. Galerie Artcurial, 9, av. Matignon (42-99-16-16). Jusqu'au 13 juillet.

MIKE BIDLO. Galerie Daniel Tem-plon, 30, tue Sasubourg (42-72-14-10). Du 31 mai au 13 juillet. MAX BILL. Galerie Denise René, 196, bd Saint-Germain (42-22-77-57). usqu'au 24 juin. YVAN LE BOZEC, Galarie Polaris,

8, rue Seim-Claude (42-72-21-27). Jus-qu'au 3 juillet. ELLEA BROOKS. Gelerie Urbi st Orbi, 48, rue de Turenne, 2 étage, esca-liar B (42-74-56-36). Du 2 juin au 30 juin.

JAMES BROWN, Galerie Lelong. 13-14, rue de Téhéran (45-63-13-19).

Du 31 mai au 23 juin. CAMILLE BRYEN. Galerie Callu Mérite, 17, rue des Beaux-Arts (46-33-04-18). Jusqu'au 9 juin. PAUL COLIN. Galerie des Amba sades, 4, av. Matignon (42-25-17-35).

Jusqu'au 16 juin.

JEAN DEYROLLE. Galerie Galarté, 13, rue Mazarine (43-25-90-84). Jusu'eu 16 juin. FRAN OIS DUFRÊNE. Galerie Mathies Feis & Cie, 138, bd Haussmank (45-62-21-34). Jusqu'au 16 juin. JEAN DUPUY, Galerie J. et J. Donguy, 57, rue de la Roquette (47-00-10-94). Jusqu'au 30 juin. BERNARD FAUCON. Galerte Agarte Geillard, 3, rue du Pont-Louis-Philippe (42-77-38-24). Jusqu'au 9 juin. FRAN OIS FIEDLER. Galerie Adrien Maeght, 42-46, rue du 8ac (45-48-45-15). Jusqu'au 10 juin. ALAIN EL EISCHER. Galerie Michèle

ALAIN FLEISCHER, Galerie Michèle Chomette, 24, rue Beaubourg (42-78-05-62), Jusqu'au 6 iuin,

OTTO FREUNDLICH, Galeria Franka arndt Bastille, 4, rue Seint-Sabin (43-55-31-83). Jusqu'au 23 juin. -

FUNERAL MAL. Saura, Tapiès, Rojo, Palazuelo, Miro, Chillida. Gale-rie Ariane Bomsel, 40, rue de Verneuil (42-61-00-66). Jusqu'au 29 juin. WOLFGANG CAFGEN. Galariu Basdoin Lebon, 34, rue des Archives (42-72-09-10). Ausqu'au 9 jain. MARC GIAI-MINIET. Galerie Serge

Gernier, 12, bd de Courcelles (47-63-06-46). Jusqu'au 16 juin, THOMAS GLEB. L'Atelier Lambert, 62, rue La Boétie (45-63-51-52). Jusou'au 13 kullet. LEON GOLUB, Galerie Darthea Speyer, 6, rue Jacques-Callot (43-54-78-41), Jusqu'au 30 juin.

LES GRAVEURS DES ANNÉES SOIXANTE, Galerie La Hune, 14, rue de l'Abbaye (43-25-54-06). Jusqu'au 13 juin. GRONK, HENRI LARRIÈRE, BER-

NADETTE TINTALID, Galerie Claude Samuel, 18, pl. des Vosges (42-77-16-77), Jusqu'au 5 juin. MICHEL HAAS, Galerie Di Meo.

MICHEL HAAS. Galerie Di Meo, 5, rue des Beaux-Arts (43-54-10-98). Jusqu'au 13 juillet. HADJIZADEH. Galerie Curoline Corre, 14, rue Guénégaud (43-54-57-67), Jusqu'au 17 juin. RAYMOND HAINS. Galerie Heyram Mabel Semmler, 56, rue de l'Université (42-22-58-09). Jusqu'au 16 juin.

KEITH HARING, WARHOL, BEUYS, BASQUIAT. Galerie Feçade, 30, rue Beaubourg (48-87-02-20). Jusqu'au 9 juin. MOMMAGE A TORRES-GARCIA.

Galerie Marwan Hoss, 12, rue d'Alger (42-96-37-96), Jusqu'au 20 juillet. L'HOMME TÉMOIN. Peintures de 1948 à 1950. Galerie Expression, 22, rus Mazarine (43-54-30-39). Jusqu'au 16 juin. DENNIS HOPPER ET LE POP-ART.

Galerie Boulakia rive droite, 30, rue de Miromesnii (47-42-55-51). Jusqu'au GRAIGIE WORSFIELD, GMING GO vanna Mineši, 17, rue des Trois Bornes (40-21-89-69), Jusqu'au 20 juin, JOL HUBAUT, Galerie Krief, 50, rue Mazarine (43-29-32-37). Jusqu'au

JACQUES HÉROLD. Galerie la Pochade, 11, rue Guénégaud (43-54-89-03). Jusqu'au 17 juin. ALAIN JACQUET. Sculptures. Gale-

rie Beaubourg, 23, rue du Renard (42-71-20-50). Jusqu'au 30 juin. PAUL JENKINS. Galerie Patrice Tri-

PAUL JENKINS. Galerie Patrice Tri-gano, 4 bis, rue des Beaux-Arts (46-34-15-01). Jusqu'au 30 juin. DONALD JUDD. Galerie Le Gal-Pey-roulet, 18, rue Keller (48-07-04-41). Jusqu'au 15 juin. YURI KUPER. Galerie Rambert, 4, rue des Beaux-Arts (43-29-34-90). Jusqu'eu 17 juin. JEAN-FRAN,OIS LACALMONTIE.

Quarante jours dans la neige, des-sins. Galerie Zabriskie, 37, rue Quin-campoix (42-72-35-47). Jusqu'au

FRANOIS LAMORE. Galerie Charles Sabion, 21, av. du Maine (45-48-10-48). Jusqu'so 30 juin. JEAN-YVES LANGLOIS. Galerie gards, 11, rue des Blancs (42-77-19-61). Du 1 juin au 7 juillet. ANDRÉ LANSKOY, Peints

années Carré. Galerie Louis Carré, 10, ev. de Messine (45-62-57-07). Jus-JEAN-CLAUDE LOUBIÈRES. Galario Alain Oudin, 47, rue Quincampoix (42-71-83-65). Du 5 juin au 30 juin.

ELIZABETH GAROUSTE MATTIA BONETTI. Galerie Néotu, 25, rue du Renard (42-78-96-97). Jusqu'au 9 juin. MAITRES IMPRESSIONNISTES ET MODERNES, Galarie Oderwett-Cassus 85 bis, rue du Faubourg-Saint-Honoré (42-86-92-58), Jusqu'au 27 Juillet. ADALBERTO MECARELU. Gelerie Bernard Jordan, 52-54, rue du Temple (42-72-39-84). Jusqu'au 9 juin.

JOAN MITCHELL Guiario Joan Fox nier, 44, rue Cuincampoix (42-77-32-31), Jusqu'au 14 juillet. HENRY MOORE, Galana Maagre Ed-

teur, 36, av. Matignon (45-62-28-18). Jusqu'au 15 juin. RICARDO MOSNER. Galerie Lara Vincy, 47, rue de Seine (43-26-72-51). Jusqu'au 17 juin.

WINFRIED MUTHESIUS. Gallerie Nane Sterri, 26, rue de Charonne (48-06-78-64). Jusqu'au 12 juin. NAPO : CE N'EST PAS BETE DU TOUT. Galerie satirique Martine Moi-san, 8, galerie Vivienne (42-97-46-65). Du 1 juin au 7 juillet.

Du 1 juin au 7 juillet. Evel YN ORTLIES. Ardolmus. Galerie Jaquester, 153, rue Saint-Martin (45-08-51-25). Jusqu'au 7 juillet. PARAVENTS D'ARTISTES. Galerie Leif Stahle, 37, rue de Charonne 07-24-78). Du 5 juin au 28 juillet. GILDERT PASTOR. Librairie-ga

Biffures, 44, rue Vieille-du-Temple (42-71-73-32). Jusqu'au 13 juin. RICHARD PEDUZZI. Galorie des sotions du Nopal, 3, rue Cardinale (46-33-47-15). Jusqu'au 15 juin. FRANCIS PICABIA. Galerie Dictier

Imbert Fine Arts, 19, av. Matignon (45-62-10-40). Jusqu'au 12 juillet. ROBERTO PLATE. Maquettes de théâtre. Galerie Proscenium, 35, rue de Seine (43-54-92-01), Jusqu'au 30 juln. ISAAC POMIÉ. Armées 70-75. Galerie le Minotaure, 2, rue des Beaux Arts (43-25-35-37). Jusqu'au 30 juin. POUGNY. Galerie Coard, 12, rue Jacques-Callot (43-26-99-73). Jusqu'au

30 iuin. PREMIER SALON INTERNATIONAL DE LA SCULPTURE CONTEM-PORAINE. Galerie Maunce Ravel, 6, av. Maurice-Ravel (43-43-19-01). Jusqu'au FRANÇOISE QUARDON. Galerie Praz-Delavallade, 10, rue Saint-Sabin (43-38-52-60). Jusqu'au 28 juillet. ANDRÉ QUEFFURUS. Galerie Diane

Manière, 11, rue Pastourelle (42-77-

Manière, 11, rue Pastourelle (+4:-//[04-26]. Jusqu'au 30 juin. / Galerie Sylvie Bruley; 27, rue de l'Université (4015-00-63). Jusqu'au 16 juin,
ROBERT RAUSCHENBERG, Gelerie
Febien Boulaikia, 20, rue Bonaparte (4326-56-79). Du 5 juin au 28 juillet.

MAN RAY, ASSEMBLAGES, Games Marion Meyer, 15, rue Guenégaud (46-33-04-38). Jusqu'au 31 juillet. Galeria Beaubourg, nouvel espace. 3, rue Pierre-su-Lard (48-04-34-40).

Juscu'au 30 iuillet. EDWARD RUSCHA. Gelerie Ghislaine Hussenot, 5 bis, rue des Haudriettes (48-87-60-81). Jusqu'au 6 juin. RÉTABLE FLAMAND DU XV- SIÈ-CLE. Reflets de l'art secré. Galerie d'art Saint-Honoré, 267, rue Seint-Ho-

noré (42-60-15-03). Jusqu'au 15 sep-RÉTROSPECTIVE ERTÉ Galerie

Damien, 5, rue Bonaparte (43-25-05-22). Jusqu'au 30 juillet. RÉTROSPECTIVE PAUL KALLOS. Galerie Hanin-Nogera, 6, rue Bonaparte (43-25-16-49), Jusqu'au 20 juillet. WOLFRAM A SCHEFFLET Galorie du Jour Agnès B, 6, rue du Jour (42-33-43-40), Jusqu'au 23 juin.

GEORGES SCHNEIDEN, Galorio suisse de Paris, 17, rue Saint-Sulpice (46-33-76-58). Du 31 mai au 28 juillet. THOMAS SCHUTTE. Galerie Crousel-Robelin Bame, 40, rue Quincampoix (42-77-38-87). Jusqu'au 16 juin. TONY SOULIÉ. Galerie Françoise

Palluel, 91, rue Quincampoix (42-71-84-15). Jusqu'au 15 juin.

52-73), Jusqu'au 29 juin, / Galerie Jacques Barbier - Carokne Beltz, 9, rue Mazerine (43-54-10-97). Jusqu'au

600 FR MINITE A ACMINISTE 1, by 1 to - . .

TAL-COAT, Galerie Fanny Guillon-Laffeille, 133, bd Haussmann (45-63-52-00). Jusqu'au 30 juin. / Galerie Cli-

vages, 5, rue Sainte-Anastase (42-72-40-02). Du 5 juin au 13 juillet.

TARDI. Galerie Escele à Paris, 14, av. de la Bourdonnais (45-55-85-53). Jusgu'au 30 juin.

GÉRARD THALMANN, Galerie Pascal Gabert, 80, rue Quincampoix (48-04-94-84). Jusqu'au 23 juin.

DAVID TREMLETT, Galerie Durand-

Dessert, 43, rue de Montmor 78-29-66), Jusqu'au 30 Juin, HERVÉ TÉLÉMAQUE, Galeria Jac-

queline Moussion, 110-123, rue Vieille-du-Temple (48-87-75-91). Jusqu'au

GER VAN ELK. Galerie Durand-Dessert, 3, rue des Haudriettes (42-77-63-80), Jusqu'au 30 juin. JACQUES DE LA VILLÉGLÉ, 36-15 code Villéglé, Galerie Apomixie, 19. rue Guénégaud (46-33-03-02). Jus-

qu'au 17 juin. VINGT-CINQ ANS D'EXPOSI-TIONS, MAITRES FRANÇAIS XIX-XX- SIÈCLES, Galerie Schmit,

396, rue Saint-Honoré (42-60-35-38), Jusqu'au 18 juillet.

WAKAKO, Galerie Jeanne Bucher, 53, rue de Seine (43-26-22-32), Juequ'au 30 juin. GRAIG WOOD. Galerie des Archives, 46, rue des Archives (42-78-05-77). Du 31 mai au 30 juin,





Hospices 15e S. Basilique Notre Dame. 12e. S 29 JUIN 22 JUILLET 1 4 WEEK-ENDS DIRECTION ARTISTIQUE ANNE BLANCHARD

VEN 20 CORGAL THE AGE OF FININGSHENNENT ) DITH GUSTAV NECHHANDI BACH "CONCERTOS POUR VIOLON ," RAMEAU "SUITE LES PALADINS" SAM 30 - CH. & ORCH. COLLEGIUM VOCALE GAND / DIR. PH. HERREWEGHE BARBARA SCHLICK - GÉRARD LESNE - HOWARD CROOK - PETER KOOY

VEN 6 - CAPELLA REIAL / DIR. JORDI SAVALL - MONTSERRAT FIGUERAS, MUSIQUE ESPAGNOLE DU 15E. S. SIEYUF CATALANET LIVRE VANNE L' SAM 7 - OPERA "FLAVIO" DE HAENDEL. ENS. 415 / DIR. RENÉ JACOBS COTENS FINK HOGMAN - GALL - LEE RAGIN - FAGOTTO- MESSTHALER DIM 8 - ORCHESTRE "LA PETITE BANDE" / DIR. SIGISWALD KUUKEN BACH "SE BRANDEBOURGECIS, "SUITT N° 2 ", "CONCERTO EN LA MINEUR"

VEN 13 - ORCH, NAT, DE TOULOUSE / DIR. & VIOLON AUGUSTIN DUMAY MOZART "CONCERTOS POUR VIOLON ET ORCHESTRE". SAM 14 - THE AMSTERDAM BAROQUE ORCHESTRA/ DIR. TON KOOPMAN BACH "CONCERTOS POUR 1, 2 & 3 CLAVECINS", DIM 15 - RÉCITAL FRANÇOISE POLLET, SOP. J. -MARC LUISADA, PIANO FE BERLIOZ "LES NUITS D'ÉTÉ", BRAHMS, SCHUBERT "LIEDER"

VEN 20 - ENS, VOCAL & INSTR. DE LAUSANNE / DIR, MICHEL CORBOZ AGNÉS MELLON : BERNARDA FINK : HOWARD CROCK : PETER HARVEY BACH "PASSION SELON ST JEAN" P

SAM 21 - ENS. "IL SEMINARIO MUSICALE" / DIR. & ALTO GÉRARD LESNE VIVALDI "STABAT MATER" "NISI DOMINUS"... DIM 22 - ORCH, SYMPHONIQUE D'URSS / DIR. EVGENI SVETLANOV ANDREI KORSAKOV, VIOLON

TCHAIKOVSKI "CONCERTO POUR VIOLON" - BEETHOVEN "SYMPH. N°4", INFORMATION, RESERVATION, FORFAIT WEEK END OFFICE DE TOURISME BEAUNE 21200, TEU 80 22 24 51 FNAC PARIS, LYON, DIJON, BRUXELLES 3615 BILLETEL

ART ET FUGUE GENEVE



FONDATION SOCIETE GENERALE POUR LA MUSIQUE

## AGENDA

#### MÉTÉOROLOGIE

Evolution probable du temps en France entre le jeudi 31 mai à 0 heure et le dimanche 3 juin à

Vendredi, une zone de temps très nusgeux et pluvieux traversera la France d'ouest en est et des orages assez forts éclateront. Samedi, le soleil fera quelques belles appari-tions. Mais les nuages seront de

Vendredi ; orages assez forts excepté sur le quart sud-est.

Dès le matin, il pleuvra sur la Bre-tagne alors que le ciel se voilera de

l'Aquitaine à la Normandie et qu'il sera dégagé sur le reste du pays.

En cours de journée, cette zone pluvio-orageuse progressera vers l'Est et des orages éclateront de la Bretagne à l'Aquitaine au Massif central à la Champagne-Ardenne et au Nord-Pas-de-Calais. Ils pourront être parfois violents sur la moitié nord et les précipitations associées y seront localement importantes.

En soirée, ils éclateront de façon plus isolée sur Lorraine, Alsace, Bour-gogne et Franche-Comté. Les éclaircies entrecoupées de quelques

SITUATION LE 31 MAI 1990 A O MEURE TU

PRÉVISIONS POUR LE 2 JUIN 1990 A 12 HEURES TU

01 - 06 - 90 DEBUT DE

TEMPÉRATURES maxima - minima et temps observé

TOURS 21 8
TOURSE 24 14
POINTE APITRE 22 25

AMSTERDAM\_\_\_

SASCELONE \_\_\_

SERIN\_\_\_\_\_\_ 39

BET GRADE

LECURE

DELHIL

D cod

SUR MINITEL Privileus complètes. Métio marine

C

ÉTRANGER

Valeurs extrêmes relevées entre le 29-05-90 à 6 heures TU et le 30-05-90 à 6 heures TU

TEMPS PREVU LE

FRANCE

CHERBOLAG\_\_\_\_ CLERMONT-FER\_

DUON GRENOBLESSAH LILLE

PARIS-MONTS ...

PERPICNAN....

B

LIMOGES\_

NANTES.

Les températures minimales seront inférieures à 10 degrés dans le Centre et le Nord-Est. Aifleurs, effes seront supérieures et atteindront même 15 degrés sur le littoral atlantique, le Sud-Ouest et le bassin méditerra-

Les températures maximales seront de l'ordre de 18 à 20 degrés près des côtes de la Manche, 23 à 26 degrés sur la majeure partie du pays et 27 à 28 degrés près des

Samedi : retour du beau temps. Le matin, le ciel sera très nuegeux avec quelques ondées ou orages épars sur toute une moitié sud at. tandis qu'il y aura de très belles éclaircies sur la moitré nord-ouest. Quelques averses se produiront sur le Nord-Pas-de-Calais.

En cours de journée la zone nua-geuse se limiters aux Alpes et à le Corse avec des comme Corse avec des orages possibles. Ail-leurs, le temps sera ensoleillé mais des passages nuegeux deviendront de plus en plus nombreux sur Bretagne, Pays de Loire et Bas mandie.

La tramontane modérée fera son apparition en soirée. Les températures minimales mont de 7 à 11 degrés sur la monté nord-cuest, et de 12 à 17 degrés sur la moité sud-est.

Les températures maximales seront en baisse par rapport à la veille. Elles seront de l'ordre de 17 à 20 degrés, localement 22 degrés dans le Sud-Quest et de 22 à 24 degrés près de la Máditicando.

Dimanche, les nuages prédomine-ront largement sur la majeure partie du pays. Ils donneront un peu de pluie, notamment sur le quart nord-cuest. Sur le Sud-Ouest, les ondées seront peu nombreuses mais pour-ront devenir orageuses. Près de la Méditerranée, le soleil se montrera plus généreux, le vent de nord souf-flera modérément à assez fort.

Le matin, les températures seront comprises entre 10 et 15 degrés du nord au sud. L'après-midi, elles atteindront 18 à 22 degrés sur la moitié nord, 21 à 24 degrés sur la moitié sud, localement 25 à 26 degrés dans le Sud-Ouest.

#### MOTS CROISÉS

PROBLÈME Nº 5272

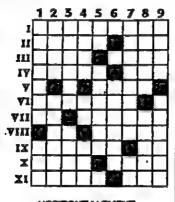

LEGENDE

A BASTELLE

SOLUNCIES PEU MUNCEU

THES MUNCH

HILL PLUE

AMERICA

MOULTAIN

MARRAKECH

MEXICO...

MONTRÉAL

NAUKOBI \_\_\_ NEW-YORK.

PALMA-DE-MAI

RIO DE JANEIRO.

STOCKHOLM \_\_

TOKYO

MERKE

P

Temps observé Paris, province, étranger. 34.15 Topes LEMONIE pair METEO.

T

0

Otage

MILAN ..

MOSCOU

1. Consacre beaucoup de son temps aux bonnes œuvres. - II. Est toute en nuances. Un qui est allé loin. - III. Des devoirs sont faits en sa présence. Il est souhaitable qu'il soit bien dressé. - IV. Ils en pinçaient pour leur musique. Est destiné à des gens qui marchent avec des cannes. - V. Peut être apporté sur un plateau. - VI. Fus à l'origine d'un « mauvais » contact. -VII. Préposition. Faire gagner, dans un sans. ~ VIII. Démontre. Arrive à certaines oreilles. - IX, Assure une distribution. Révèlent des façons de faire. - X. Nous prive d'un cer-tain « relief ». Passaient sous le nez. - XI. Pas de côté. Arrivée parmi nous.

#### VERTICALEMENT

1. Pendant certains travaux, il faut qu'elle soit bien appliquée. Est au violon. - 2. Pas facile. A l'habid'être poussé. Est toujours actif maigré son âge. — 4. On y a beau-coup philosophé. Note. A ses élèves. — 5. Ob peut arriver celui qui sait maner sa barque. A une vie de chien. - 6. Portent des sabots. 7. Pas enclin à parrager. Adverbe. - 8. Amure une protection. Vern doubler. - 9. A connu un silleurs. Peut inciter à passer l'éponge.

Solution du problème nº 5271 HIXUOTOMOTHER

Hamburger. - II. Ignorance. III. Sien. Naus. - IV. Tome. Ame. -V. Stèle. - VI. Rosier. Lu. - VII. Idylle. En. - VIII. Eons. -IX. Ere. Clerc. - X. Sa. Aoûtat. -

Verticalement

1. Historiées. - 2. Agio. Odorat. 3. Mnémosyne. - 4. Bône. ils. Ai. - 5. Ur. Sel. Cos. - 6. Ranatre, Lue. - 7. Gnome. Fétu. - 8. Ecuelle. Ras. - 9. Rés. Eunecte. **GUY BROUTY** 

## CARNET DU Mande

#### Naissances

M. Jezz FALCK et Mª, née Marie-Anne Perrilliat, et Mathilde ont la joie de faire part de la naissance

24 mai 1990.

Lezh et Noé,

le 14 mai 1990.

4. rue de Candic, 75011 Paris.

79, avenue Carşoel, 1180 Bruxelles, 229, avenue Montjoie, 1180 Bruxelles.

M. et M™ Gilbert Kaan, Mª Lucien Abécassis, ont la joic de faire part du mariage de

président fondateu a l'honneur d'informer du mariage de

M. Pierre-Alain QUENET

- Catherine Bisiaux-Jajoles, ion épouse, Marie-Laure et Cécile,

ont la douleur de faire part du décès de l'écrivain

Marcel BISIAUX. surveno le 28 mai 1990.

12, rue Albert-I=, 92600 Aspières.

#### de Natacha Dioujeva La journaliste Natacha Dioujeva

est morte, lundi 28 mai, à Paris (le Monde du 31 mai). Née en Sibérie du Nord, a Norilsk, elle avait fait ses études à Leningrad et quitté très jeune l'Union soviétique. Entrée il y a dix ans à la Pensée russe. l'hebdomadaire russe de Paris, dont elle était devenue directrice adjointe, elle y a travaillé jusqu'à la limite de ses forces, luttant contre la leucémie qui l'a emportée, à quarante et un ans. Sa gentillesse, son dynamisme, son enthousiasme ne lui avaient fait que des amis. Les collaborateurs du Monde qui l'out connue présentent leurs plus sincères condoléances à Thierry Wolton, son mari. Ses obsèques auront lieu vendredi le juin, à l'église russe de la rue Daru, à Paris (8-).

Venez découvrir

le discounter de luxe-

le plus chic de Paris

à sa nouvelle adresse

- La baronne Robert Dillon-Cor-

ont la douleur de faire part du décès du

baron
Robert DILLON-CORNECK

survenu en son domicile, le 28 mai 1990, à l'àge de cinquante-huit ans.

Une cérémonie religieuse sera célé-

brée le vendredi 1" juin 1990, à 10 h 30, en l'église Saint-Eustache, à

Le mardi 5 juin 1990 un service reli-

gieux aura lieu en l'église de Tellières-le-Plessis (Orne).

M= Jean-Fernand Guiral,

leurs enfants et petits-enfants, ont l'immense chagrin de faire part du

Jean-Fernand GUIRAL, leur époux, père, fils, frère, beau-frère et oncle.

Les obsèques ont été célébrées le 26 mai à Cagnes-sur-Mer.

Ses frères, sœurs, beaux-frères, bettes-

sœurs, neveux et nièces, ont la grando tristesse de faire part du dècès, muni des sacrements de l'Eglise,

M. André HAYAUX de TILLY,

chevalier de la Légion d'honneur, officier dans l'ordre national du Mérite,

agent de change honoraire,

survenu à son domicile parisien, le

28 mai 1990, à l'âge de quatre-vingt-un

La cérémoule religieuse aura lieu dans l'intimité familiale, en l'église Saint-Antoine de Loches (Indre-et-Loire), le vendredi != juin, à 15 heures.

Une messe sera célébrée le jeudi 14 juin, à 18 h 30, en l'église Saint-

place du Pont-Neuf,
 75001 Paris.

- M. Etienne Honoré,

Arrière-petits-enfants, Et toute la famille,

font part du décès de

Ses enfants, petits-enfants.

M. Jérôme Hayaux du Tilly,

née Monique Lobey, Cyril, Lactitia et Clarisse, M. et M= Pierre Guiral,

59, rue de Varenne, 75007 Paris.

née Pameta Davis, Mile Lucrezia Diflon-Corneck

ses frères et somm

et leurs enfants,

sa fille, Jacques, Patrick Dillon-Corneck, Et Anne-Marie de Lamarzelle, née Dillon-Corneck.

Cécile.

161, boulevard Voltaire, 75011 Paris.

 Dominique ERENFRID, Yves MAMOU, sont heureux d'annoncer la

- Jean-Jacques et Antoli BEUVE-MÉRY. Antoine et Sophie BEUVE-MÉRY, ont la joie d'annoncer la naissance de leur petit-fils et fils,

Julien. le 25 mai 1990.

#### <u>Mariages</u>

- Paris, Orange,

Isabelle et Alain

- Michel MELLA,

Mª Sandrine COLPART. le samedi 2 juin, à 15 beures, en la mairte de Clichy-sur-Sche.

Avec tous nos vœux de bonheur.

**Décès** 

Les familles parentes et alliées.

#### La mort née Juliette Gillot,

survenu le 30 mai 1990, à l'âge de quatre-vingt-cinq ans. La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 1" juin, à 16 keures, en l'église Saint-Germain de Châtenay-

Malabry, place de l'Egli Ni fleurs ai couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

58, me des Prés-Hauts, 92290 Châtenay-Malabry. Anne et André Liberati,

Et leurs enfants ont la douleur de faire part du décès de

Odette LAZAR-VERNET, fondatrice de Paroles peinte et des Editions O.L.V.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 1ª Juin 1990, à 10 h 30, en l'église Saint-Sulpice.

NOUVEAU

13 RUE ROYALE

des10

RUP WARRELL

PARIS 8

#### - Beni-Saf. Paris. Vanves.

Le docteur et M= Jo Labouze, M. et M= Robert Labouze,

M. ct M= Claude Labouze, M. et M= Charty Labouze, M. et M= Gérard Labouze,

ses cofants, Ses petits-enfants, Ses arrière petits enfants, Les familles parentes et alliées, out la douleur de faire part du décès de

## Cécile LABOUZE.

surveau à son domicile, à l'âge de quatre-vingt-trois ans, le 29 mai 1990.

Les obsèques auront lieu le vendr 1« juin, à 13 h 45, au cimetière communal de Vanves, avenue Marcel-Martinie.

On se réunira à 13 h 15, 25, rae Emest-Laval, à Van

- Anne-Marie,

son épouse, Mourad, Farid et Zohra, Meriem et Ferial, ses enfants, Les familles Louanchi, Chaulet, Atlacui et Khennaf, Parents et alliés, ont la douleur de faire part du décès de

Mohammed Salah LOUANCHL survenu à El-Biar (Alger), le 27 mai 1990, dans sa soixante-septième année.

El-Biar (Alger).

- Bône, Paris,

M. et M= Georges Dell,

M= veuve Raoul Naouri, belle-seur, Les familles Naouri, Lefrançois, es neveux et nièces,

Et l'amicale des Bonois, ont la douleur de faire part du décès de

M. Alexandre NAOURI, survenu le 29 mai 1990.

Les obsèques auront lieu vendredi le juin, à 10 h 43, au Cime-tière parisien de Bagneux, où l'on se réunira, à la porte principale.

La direction générale et le personnel du groupe STERIA ont la douleur de faire part du décès accidentel, surveau la 25 mai 1990, de

Ausie LACHTER PACHTER, irecteur des ressources humain de STERIA Développement.

Ses obsèques auront lieu dans l'inti-mité, le mardi 5 juin, à 10 h 30, au Cimetière parisien de Pantia.

STERIA, 147, rue de Courcelles, 75017 Paris.

#### Pentecôte: les services ouverts et fermés

Presse. - Les quotidiens paraissent normalement le lundi 4 juin. Banques. - Fermées le 4 juin.

Bureaux de poste. - Fermés le 4 juin, seuls seront ouverts les bureaux qui assurent la permanence des dimanches et jours fériés. Pas de distribution de courrier à domicile.

Grands magasin. - Fermés le

RATP. - Service réduit des dimanches et jours fériés. Assurance maladie, - Les centres de la région parisienne seront fer-més au public du vendredi 1º juin, à 15 heures, au mardi 5 juin, aux

heures habituelles. Allocations familiales. - Lesbureaux d'accueil du siège et des unités de gestion de la région pari-sienne seront fermés du vendredi

le jain, à 12 heures, au mardi 5 juin, aux heures habituelles. Musées. - A Paris, le musée du ouvre sera fermé le dimanche 3 juin mais ouvert le lundi 4 (de 9 heures à 18 heures pour le musée, et de 9 heures à 22 heures, les musées de l'Hôtel national des Invalides seront également ouverts aux beures habituelles.

Es lle-de-France, le château de Chantilly ainsi que le domaine de l'abbaye de Chaolis seront caverts suz heures habituelles. Pour les autres musées, en région parisienne et en province, il est préférable de se reuseigner.

> Pompes Funèbres Marbrerie

> CAHEN & C

43-20-74-52 MINITEL per le 11

140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × 140 × Carried to a gradual Contract in plantane who La company of the conmagnetic services The second second

THE REAL PROPERTY.

28 5 55 11 6 7 5

-6

C12025

التقدي

: 22

: 20°21

graf **Patrac**rass

Langua California

وخلم عليج

THE YEAR !

本) 阿雷 ましって

SECTION.

200

古代はな

COLUMN TO SERVICE

The Late of

2.4

Selfor Contract

Reactive .

1 - Care 1 - Care

Tara & June of

202 Late 1

\*\*\*

- mg/r

Constant

No. of Parties of the · 1.13年末日 1.15 5 m ... :5<sup>2 3</sup>

100 1 100 market Control of the related to party 4000

**《二四字》并被持续变** - to continue at the second S of languages in A Carlo San Back Back Server

1

فاستقدمها بدار

and of Bridge

.. 2-

500 10

AN A Principle princip

in a constant 2 Protection) The state of the s 1.5 42.0 12 dichard 1 burine 16 MARTER

JOURNA, OFFICIES

CO Assession CO Tropics of the THE RESERVE OF STREET The state of the s

Entenne universitaire a Albi STATE OF STATE Selling agenory & Barry 可然 深度 在 CONTRACTOR CONTRACTOR SAME AND SAME MARCH COL BER S TON Like & Like thing on an exist with a high-roggie Although the

SERVE PROPERTY. And the might be the the Redia Laber Committee of the same of the control of the same of the control of and Come & Tree County The state of the s 13.5421 to 20 \$ 15 pulsar \*\*\*\* 1 1 · and seem of the track of A METERS OF SERVICE AND AND DESIGNATION OF THE PARTY OF T Sales Carro It is a second of the second 63 to 1-2426 and the same of the same of the same Salasaga Sel had . s & -1-4 SALE PARE MA 542 42 4.7

ten and the same of the same o The state of the s THE STREET STREET STREET ·生育之" , 12 数 15 (14 ) 14 (14 ) End of Children Se bosts 

مِلْنَامِن الأَصِل

## **AGENDA**

#### CARNET DU Monde

Beffer Chief barren.

the sale of The Erent The

Be and bear and

Special by Season Comments of the Season Comm

Contraction Section 1997

Date that because the comments of

the same that the same of

the state of the same

Bill Statement for the first

Beit St mentigt: ett.

Alberta Section 1

MA COMPLY &

MARINE THE PARTY OF

Section has to make

THE WAY SHE

情報が確認を Manager Control of the

MARK AND MAN AND THE PARTY

Grand April 2 Table 1 Table 1

Afficially and a second of the

全型超过过速度 开始过过过程

Man of the second of the secon

trainburs as into 12 of 15 of

Calculation of the Control of the

Penterole:

से दिशामिल

ration to the second

per communication of the com-

een da puete ....

Property of the second

No Section 2015 The Control of the Control

Specification of a

★ 1. Sept. 1 (1) 1 (2) 15.

Service Servic

ACCOUNTS TO A CONTROL OF THE PARTY OF T

SAN ANGLES OF THE SAN AND THE

The second of th

M 31 - 10" "\$1"

area for the w

April 1999 April 1999

Martin W. Parkers

the gradual and the first e reconstruction

香草 多种 · 3 一 · . . . .

翻 編 4 4 4 2

mapes Fundbies

IHEN&C

Martin arid

SERVICE AND PROPERTY OF THE PARTY.

Property In the Control of the Contr

SEC MAN TO SEC STATE OF THE SEC SEC.

genante interior of a

TARK JUNE

**國中 衛神をお**ず

CHEST MARKET

Charle Bar area.

The state of the s

Magnetic Assetts and the

services cuveris

List Co. Physics 29

華森 phane to be and

L. Commence School Rd.

of the Santage State of the Sa

**等**的基础的 表现 (1)

Mary Mary 190

Maria Carrier

A BERROLL

ME TO DELLEY

mi galan

THE E SHALL SALE 秦一至中国 - 美地工

Marks openioned to Contract Contract on the

Corne LABOR /2

the Breit Species

野河では1986年代です。

Me Marie-Thérèse Papy. François et Claire Papy, Benoît et Cécile, Michel et Monique Papy. Anne, Emmanuel et Agnès, Geneviève Papy, Catherine et Jean Soumagne-Papy, Marie-Dominique et Olivier, out la douleur de faire part du décès de

Louis PAPY, doyen honoraire de la faculté des lettres et sciences humaines officier de la Légion d'honneur,

du Mérite. on merne,
onmandeur des pelmes académique
chevalier du mérite agricole,
commandeur de l'ordre du mérite
d'Henri le Navigateur,

survenu brutalement à Bordeaux, le

La cérémonie religieuse a cu lieu le jeudi 31 mai, à 10 h 30, en l'église Notre-Dame-des-Anges (210, rue de

L'inhumation se lera au cimetière de Mont-de-Marsan le jour même, à

- Le président, Les enseignants Et le persoanel de l'université de ont la tristesse de faire part du décès de

M. Louis PAPY, doyen honoraire de la faculté des lettres et sciences humaines

Les obsèques ont en lieu le jeudi 31 mai 1990, à 10 h 30, en l'église Notre-Dame-des-Anges (210, rue de Pessac, à Bordeaux).

- La direction, le personnel, Et les centres de recherches associés de la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine, ont la trimme d'annoncer le décia de

M. le doyen Louis PAPY, membre fondateur,

survenu le lundi 28 mai 1990.

Esplanade des Antilles, 33405 Talence Codex.

- M. Henri Pastoureau, ct leurs filles, M. et M. Domksique Ailloud

M. c. M= Jean-Louis Lefaix et leur fille, M= Aline Roby, ses enfants, petits-enfants, beau-frère,

neveux et cousine. ont la douleur de faire part du décès de Mª Heari PASTOUREAU,

pharmacies,

survenu le 17 mai 1990, à Paris, dans sa soixante-acizième année.

L'inhumation a en lieu le 22 mai. A Saint-Céneri-le-Gerei (Orne), dans

48, rue des Francs-Bourgeois, 75003 Paris.

- M. et M= François Sorlin ont la douleur de faire part du décès de leur fils

> Jean SORLIN, officier de réserve,

croix de la valeur militaire Les obsèques ont eu lieu dans la plus

aricte intimité familiale Le présent avis tient lieu de faire-

2. rue Paul-Doumer, 95520 Osny.

pert.

- Le ministre de la coopération et du développement Et tous les personnels en poste à la centrale et à l'étranger, ont la grande tristesse de faire part du décès de

M. Alain WERBROUCK, chef de service du protocole, chevalier de l'ordre national du Mérite, chevalier des Palmes académiques,

survenu le 25 mai 1990, à l'âge de quarante-neuf ans. à Paris.

Remerciaments

- En ce le juin, jour anniversaire de la mort de Jean RABAUT,

M. et Ma Jean-Guy Gourson, M. et Ma Michel Rabant, ses enfants, M™ Louise Bluman,

2 101. remercient leurs amis et ceux de Jean de leurs témoignages d'affection et pen-sent à lui avec tendresse.

#### Condoléances

- J'exprime mon profond chagrin à la famille Serge Borochovitch pour la disparition de Micheline Rosenthal, qui a connu la Maison d'enfants d'Izieu (Ain).

Sabine Zlatin. fordatrice-directrice de la Maison d'enfants d'Izieu.

#### Erratum - Ma Autoinette Schreyer,

Son fils, Terry, Se fille, Martine Schreyer Perrin, Ses petits-enfants Et la famille Venant de Madagascar,

ont la donieur de faire part du décès de

M. Roland Charles SCHREYER,

survenu à Paris, le 24 mai 1990.

Cet avis tient lieu de faire part.

#### JOURNAL OFFICIEL

Est publié au Journal officiel daté lundi 28 et mardi 29 mai :

UN ARRÈTÉ

● Du 27 avril 1990 portant création de dénartements d'institut universitaire de technologie à compter de la rentrée universitaire

## CAMPUS

## Une antenne universitaire à Albi

Le Centre universitaire d'Albi (Tarn) ouvrira ses portes en octobre prochain. Il devrait accueillir près de 300 étudiants de première année de droit dans son antenne de l'université de sciences sociales de Toulouse. D'ici là, seront aménagés un amphithéâtre de 300 places, une bibliothèque de 220 des salles de traveux dirigés, d'informatique, une cafétéria et une mini-cité universitaire de 70 chembres dans les locaux du lycée Bellevue sous-utilisé.

Les premiers travaux ont été lancés la fin mai, en même temps qu'une grande campagne de communication dans les établissements scolaires de la zone, menée conjointement par la municipalité socialiste, le conseil général du Tarn et le conseil régional Midi-Pyrénées qui se partageront, à parts égales, un investissement de plus de 8 millions de francs.

Les promoteurs de cette antenne universitaire attendent 600 étudiants à la rentrée 1991 avec la mise en place de la seconde année du DEUG de droit, et d'un millier à l'horizon 1994-1995 avec l'implantation souhaitée d'un DEUG de sciences sociales et d'un DEUG de « culture générale » avec l'université Toulouse - Le Mirail.

Le Centre universitaire devrait alors s'installer définitivement dans les bâtiments réaménagés de la caserne Lapérouse, qui sera abandonnée da deux ans par les 600 parachutistes du 7ª RPCS dans le cadre du plan « Armées 2000 ». (Corresp.).



| Ċ   |                                        | Appendix                                       |   | 1222                                                                            | AFORI<br>III-ÇAFIDO                              |
|-----|----------------------------------------|------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| -32 |                                        | ===                                            | H |                                                                                 | (## <b>3</b>                                     |
|     | 538<br>7788<br>888                     | 1 100                                          | 5 | 7444<br>13460                                                                   | 400                                              |
| 0   | 4207)<br>947770)<br>942700)<br>2843700 | 60 000<br>60 000<br>60 000<br>60 000<br>60 000 | 5 | 74<br>101<br>101<br>101<br>101                                                  | 340<br>877<br>1405<br>3406                       |
|     | 34                                     | =======================================        | L |                                                                                 | 700                                              |
| 1   |                                        | 2000<br>2000<br>4000<br>2000<br>2000           | 7 | 17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>1 | 400<br>400<br>200                                |
| 2   | 2517<br>150130<br>122742               | 5,000<br>200,000<br>40,000                     |   | 9507527<br>760507                                                               | 45 540<br>62 540                                 |
| 3   | 603<br>5873<br>62745<br>19440          | 367<br>367<br>467<br>467                       | à | 040<br>040<br>2004<br>07049<br>07049                                            | 1900<br>1200<br>41200<br>41200<br>41200<br>41200 |
| 4   | 1010a                                  | 5210<br>5210<br>2100 301                       | 9 | 162                                                                             | =                                                |
| 5   | -                                      | 100                                            | " | 744                                                                             | 40 000                                           |
| 90  | TANCES                                 | DE LA                                          |   | 4                                                                               | 30°                                              |

#### **RADIO-TÉLÉVISION**

TF 1

20.40 Cinéma :

Les programmes complets de radio et de télévision sont publiés chaque semaines dans notre supplément daté dimanche-lundi. Signification des symboles : ▶ signalé dans « le Monde radio-télévision » ; □ Film a éviter ; ■ On peut voir ; ■ ■ Ne pas manquer ; ■ ■ ■ Chef-d'œuvre ou classique.

## Jeudi 31 mai

De Frédéric Mitterrand. Le retour à la terre | 23.05 Série : Destination danger.

Haut les flingues. # Film américain de Richard Benjamin (1984).

22.20 Magazine: Ex libris, Ex libris.

Expliquez-moi : Dominique Rouch (Dieu seul le sau), Jean-Pierre Petit (Enquête sur les ownis), Robert Laffont (la Bible de pierre, de Thierry Enel et François-Xaver Hery) Jean Guitton (Portrait de Marthe Robin et Un siècle, une vie) ; Extérieur livres : Amaud Desjardins (L'audace de vivre et Ashrams) ; Exploration ; Mircea Ellade.

23.20 Série : L'heure Simenon.

0.15 Journal, Météo et Bourse. 0.30 Sárie : Drôles d'histoires (et à 3.40). 1.05 TF 1 nuit.



20.40 Magazine : Envoyé spécial. De Paul Nahon, présenté par Sernard Benyamin. Les intégristes sur les marches du pouvoir ; Massacre à la tronçonneuse ; Les espoirs noirs. 21.40 La caméra cachée.

22.20 Sport : Tennis internationaux de Roland-Garros irésume des matchs de la journée). 23.15 informations : 24 heures sur la 2.

TF 1

16.45 Club Dorothée. Caroline. 17.05 Série : 21 Jump Street. 17.55 Série : Hawail, police d'Etat.

18.55 Feuilleton : Santa-Barbara.

19.25 Jeu : La roue de la fortune.

20.35 Variétés : Avis de recherche.

invité : Roger Zebel. 22.35 ➤ Magazine : 52' sur la Une.

23.35 Série : Enquêtes à l'Italienne.

Internationaux de Roland-Garros, en direct

Onorato, de Marcel Bluwel, avec Luciano Bartoli, Danièle Lebrun. Une châtelaine eimée d'un maçon Italien.

Sport : Tennis. Internationaux de Roland-Garros (résumé

Une châtelaine simée d'un maçon Italien.

21.35 Apostrophes.
Magazine littéraire de Bernard Pivot.
Dernière émission sur le roman avant la sortie. Invités : André Boncourt (L'a parole dérobée), Jean-Marc Roberts (L'angoisse du tigre), Yann Quéffelec (Le maître des chimères), Bernard Clavel (Quand J'étais capitaine), Dominique Rolin (Vingt chambres d'hôtel), Jacques Attali (Le premier jour après mol).

22.55 Soort : Tennis.

des matchs de la journée). Journal et Météo.

0.25 Journal, Météo et Bourse.

18,50 Avis de recherche.

19.55 Divertissement : Pas folles, les bêtes !

20.00 Journal, Météo.

14.10 Sport : Tennis.

22.55

23,45 Cinéma :

et en Eurovision

20.40 Série : L'ami Giono.

Journal et Météo.

14.30 Feuilleton:

23.35 Magazine : Du côté de chez Fred.

FR 3

20.35 Cinéma : L'épreuve de force, s Film américain de Clind Eastwood (1977). 22.30 Journal et météo.

22.55 Documentaire : Lauren Becall raconte Humphrey Bogart,
De David Heeley, avec la participation d'Ingrid Bergman, Richard Brooks, Alisteir
Cook, Katherine Hapburn, John Huston, O.20 Musique : Carnet de notes. Choral : Jésus que ma joie demeure de Bach, par Emile Naoumoff, piano.

#### CANAL PLUS

20.30 Cinéma : Un aller sans retour. Film américain de Ronnie Rondell (1986). 22.00 Flash d'Informations.

22.05 Cinéma : Les filous, 💵 Film américain de Barry Levinson (1987) (v.o.).

#### LA 5

20.40 Téléfilm : L'innocence foudroyée. De Sandor Stern, avec Melinda Dillon. Jonna Lee. Une jeune adolescente un peu perdue.

22.25 Série : Deux flics à Miami. 23.30 Magazine : Désir. 0.00 Journal de minuit.

M 6 20.35 Cinéma : Belles, blondes et bronzées. 
Film français de Max Pécas (1981). Avec Michel Vocoret, Philippe Klébert, Xavier

22.05 Série : Brigade de nuit.

# Vendredi 1er juin

21.35 Feuilleton: Les tisserands du pouvoir. De Claude Foumler (5- épisode). 22.30 Journal et Météo. La clinique de la Forêt-Noire. 15.15 Feuilleton : Orages d'été (4- épisode).

22.55 Magazine : Faut pas rêver.
De Georges Pernoud.
Inder : Auroville, de Jean-Pierre Bozon ;
Allemagne : La route des contes de Grimm, de Parrola Micaleff ; Mali : Les orpaileurs,

23.50 Musique : Carnet de notes. Choral transcrit pour plano, de Bach, par Emile Naoumoff, plano.

O.O Sport : Volley-ball France-Italie, à Lyon.

#### CANAL PLUS

Film américain de Steven Spielberg (1987).

16.00 Cinéma : Protection rapprochée. o Film américain de Peter Hunt (1986). 17.25 Sport : Cyclisme. Tour d'halie.

17.50 Cabou cadin. Zoma.

18.15 Dessins animés : Ça cartoon. 18.30 Top album. Présenté par Marc Toesca.

19.20 Magazine : Nulle part ailleurs. Présenté par Philippe Gildes et Antoine de 20.30 Téléfilm :

Le premier du genre. De Philippe Saville, avec Charles Dance, Jamie Foster. A la suite d'expériences génétiques, un bébé naît de la fécondation in vitro d'une femelle gorille avec du sperme humain.

22.50 Flash d'informations.

22,55 Magazine : Contact. 23,00 Cinéma : Police Academy 4. D

Film américain de Jim Drake (1987). 0.25 Cinéma : La main droite du diable. Film américain de Costa-Gavras (1986)

13.00 Sport : Tennis. 15.00 Sport: Terms:
15.00 Flash d'informations (et à 17.00).
15.03 Sport: Termis (suite).
Internationaux de Roland-Garros.
19.00 Le 19-20 de l'information. 15.25 Série : Bergerac. 16.26 Dessins animés.

20.05 Jeux : La classe. 20.35 Magazine: Thalassa. Main basse sur l'estuaire, de Dominique

LA\_5 14.30 Série : Soko, brigade des stups.

Les triplés ; Charlotte ; Rémi sans famille ; Les aventures de Claire et Tipoune ; Pol-lyanna ; Max et compagnie ; Olive et Tom, champions de foot. 18.50 Journal images. 19.00 Magazine: Reporters.

| Caridata et i imibba tarani |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Audience TV du 30 mai 1990  | Le Monde Sofne SNIELSEN |

| HORAIRE | POYERS AYANT<br>REGARDE LA TV<br>(en %) | TF1           | A2           | FR3          | CANAL +       | LA 5         | м6            |
|---------|-----------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|         |                                         | Bande ann.    | Tenres       | Actual, règ. | Bande ann.    | Reporters    | Cathy et Alme |
| 19 h 22 | 49,2                                    | 17,2          | 10.6         | 14.3         | 1,4           | 2,4          | 2,5           |
|         |                                         | Roue fortune  | Tennis       | 19-20 infos  | Nutle part    | Journal      | Fête maison   |
| 9 h 45  | 55.8                                    | 24,8          | 12,6         | 8.0          | 3,1           | 3,4          | 3.8           |
|         | i                                       | Journal       | Journal      | Tennis       | Nulle part    | Journal      | Cosby Show    |
| 20 h 16 | 84.9                                    | 25,4 .        | 11.8         | 14,6         | 3,0           | 5,3          | 5.0           |
|         |                                         | Sacrée soirée | la Tricheuso | Concours     | Cuné salles   | Acte d'amour | Trou mémoire  |
| 20 b 65 | 63,4                                    | 22.0          | 15.7         | 5,9          | 4,7           | 9,2          | 5.6           |
|         |                                         | Sacrée souée  | ta Tricheuse | Concours     | Retours       | Acte d'amour | Trou mêmoire  |
| 22 h 08 | 59,5                                    | 21.7          | 14,9         | 4,8          | 3,5           | 9,6          | 5,9           |
|         |                                         | Quâte vérité  | Tenns        | Concours     | Şiznes cassés | Débat        | Mortelle      |
| 22 b 44 | 33,3                                    | 12,6          | 6,5          | 5.4          | 1.0           | 3.3          | 4.5           |

0.00 Six minutes d'informations. 0.05 Informations : Dazibao.

0.10 Magazine : Charmes. 3.35 Musique : Boulevard des clips.

#### LA SEPT

20.00 Documentaire : Histoire parallèle De Philippe Grandrisux. 21.00 ▶ Documentaire : Poussières de guerre (1).

De Frédéric Laffont et Christophe de Pon-22.00 Documentaire : Dizzy atmosphère De Frank Cassenti,

23.00 Concert : Dizzy Gillespie et Max Roach.

#### FRANCE-CULTURE

20.30 Dramatique, Le rat de marée, d'Ambre Atlan. 21.30 Profils perdus.

Henri Aigueperse (1" pertre). 22.40 Nuits magnétiques,

0.05 Du jour au lendemain. 0.50 Musique : Coda. Michael Franks.

#### FRANCE-MUSIQUE

20.30 Concert (en direct du Théâtre des Champs-Elysées): Idoménée, musique de ballet K 367, Concerto pour piano et orchestre nº 20 en ré mineur K 466, Symphonie nº 41 en ut majeur K 551 de Mozart, par l'Orchestre philharmonique de Radio-France, dir. Bernhard Klee ; soi. ; Christian Zacharias, piano.

22.30 Studio 116. 23.07 L'invité du soir. Gabriel Bacquier.

20.30 Drôles d'histoires. 20.40 Série : Sur les lieux du crime. Trahison intime, téléfilm de Robert M. Lewis, avec James Brolin, Melody

Anderson. La voiture explose, disparaît au fond de l'eau, mais le corps du conducteur reste introuvable. 22,25 Téléfilm : Mort en Californie.

De Delbert Mann, avec Cheryi Ladd, Sam Elliott (14 partie). Un mourtne et un viol dans un ranch... 0.00 Journal de minuit.

14.45 Série : Maîtres et valets. 15.35 Musique : Boulevard des clips (et à

17.15 Informations : M 6 Info.

17.25 Série : L'homme de fer. 18.15 Série : L'ami des bêtes. 19.00 Série : Aline et Cathy.

19.25 Série : La fête à la maison. 19.54 Six minutes d'Informations. 20.00 Série : Cosby show.

20.35 Téléfilm : Réminiscences. De Rus Mayberry, avec Tom Selleck, John Hillerman. Magnum en plein irrationnel.

22.10 Série : Brigade de nuit. 23.05 Série : Destination danger. 0.00 Six minutes d'informations.

#### La Sept

14.30 Cours d'italien (10).

15.00 Cinéma : Koko, le gorille qui parle. BE Film français de Barbet Schroeder (1977). Avec Penny Patterson, Carl Phbram, Roger

16.20 Court métrage : Le coup du berger.

16.50 Court métrage : Chambre de bonnes.

17.05 Documentaire: 10 jours... 48 heures (v.o.). De Georges Dufaux. 18.00 Téléfilm : Le peloton d'exécution. De

Michel Andrieu 18.30 Documentaire : L'àge d'or du cinéma. De John Edwards, David Mingay, Bailey Sil-

20.00 Documentaire : Musée d'Orsay (2). De Pierre Dumavet.

21.00 Danse: Alvin Ailey, American Dance Theatre. Spectacle de Thomas Grmm. 22.30 Documentaire : Check the changes.

#### De Marc Huraux. FRANCE-MUSIQUE

20.15 Concert (en direct de Baden-Baden) : Sin-fonse en sol mineur op. 6, de J.-S. Bach ; Concerto pour piano et orchestre en la mineur, op. 54 de Schumann ; Sonate pour piano à quatre mains en ut majeur op. 140 D 812, de Schubert (orchestration de Leibowitz), par l'Orchestre symphonique du Sudwestfunk de Baden-Baden, dir. Hans Martin Schneidt; sol. Suzanne Grutzmann 22.20 Musique légère. Folklore roumain,

#### œuvres d'El Khoury, Schubert. 23.07 Le livre des meslanges. 0.30 Poissons d'or.

FRANCE-CULTURE 20.30 Radio-archives. Vous avez dit Œudipe ?

21,30 Musique : Black and blue. Jazz-hot encyclopedie. 22.40 Nuits magnétiques. L'araignée

0.05 Du jour au lendemain.

0.50 Musique: Coda. Michael Franks

43-20-71-52

## **SPORTS**

## TENNIS: les Internationaux de France

Les enfants qui ont trépigné mercredi 30 mai tout un aprèsmidi dans les allées de Roland-Garros en attendant que Yannick Noah se présente sur le Central auraient été bien inspirés d'aller passer un moment « à la campagne », sur les gradins du court

C'est là qu'un des moments les plus forts de la journée a eu lieu, loin de la frénésie provoquée par les demières vedettes en compétition : Niclas Kulti, beau bébé scandinave qui, à dix-neuf ans, culmine à près de 2 mètres, s'y est en effet qualifié pour le troisième tour.

Comparée aux deuxièmes victoires des Français Leconte et Noah, la nouvelle pourrait paraître sans importance. Pourtant, Kulti, tout champion du monde juniors 1989 qu'il soit, a gagné sa place dans le tableau final en disputant les qualifications. Puis il a éliminé successivement, en cinq sets l'Es-

pagnol Emilio Sanchez, tête de série n°6, et, mercredi, en trois manches le Suisse Jakob Hlasek, qui reste dans les quarante meilleurs mondiaux.

C'est une entrée en matière intéressente. Kulti - un pur produit du terroir suédois, si fertile en lifteurs - appartient à cette génération

sans complexe qui a compris que ces Internationaux 1990, très ouverts, constituaient une occasion sans doute unique de victoire dans un tournoi du grand chelem. Et le sort, qui sait être ironique, a mis sur la route de Niclas Kulti, au troi-A TANKE TO BE sième tour, un autre membre de la tribu des Sanchez, Javier.

The state of the s

189 100 100 100

5: FB 17 BJ

THE REAL PROPERTY.

THE PERSON BY

AND ALCOHOLOGY

And Spirit at Marie A.

THE RESERVED

152 Con 1 1 1

المناه الاالكت

228 374 15

Strain of the !

22 d 100 l T

Am : E, m 14

A LO CAL

ESS HAS END

14544 .B'

STATE BUILDING

· 11 28 11 11 11

2232 Filliam 19

33 Fill

STATE AND

32 1 177

12 12 × 31.0

17.54

27.00

57 Th 6

TO SE

37760

2.3.351°0° (4.

: 330n Jan 1

글로 열 35 기본 기본:

LE MINTEN

regar in this is

SENSEMBER FOR

2014 BET 97 743

Burger (Sec.)

Table marks de

Eriten.

TO DESCRIPTION OF THE PARTY OF

क्षीत्रका हिन्द्र से विकास

11.27 28CP . . .

देशको । व क्षेत्रका

Tork and the second

ا بالاتلاتيون

Terms of Supply of

Dig at Liver

DITTO -

DEL FERRY IN

Ervy

. .

STEE SECRE

The same of the sa

מכנציייו

AL STREET

(1.57.1)

ani™.

EISPAL II

A PENT

4 . 25 1

10 PM

# Noah, illusionniste sans illusions

La Fédération française de tennis a le sentiment d'assurer la promotion du jeu en conviant, chaque premier mercredi des Internationaux de France, les enfants de la région parisienne dans l'enceinte de la porte d'Auteuil. Ce sont de futurs licenciés et de futurs spectateurs qui déambulent ainsi dans les aliées du stade, créant une joyeuse cohue. L'invitation est de bonne politique. Mais elle comporte un risque : ne donner à voir aux chères têtes blondes que de mauvais exemples, de fausses valeurs,

bref les induire en erreur sur la qualité du jeu lui-même. Et c'est un peu ce qui s'est produit mercredi 30 mai.

Roland-Garros, ce n'est pas cela. Ou plutôt ce ne devrait pas être cela, une succession de parties bancales servies comme des monuments de tennis. Il y a eu tromperie sur les étiquettes. On n'était pas dans un des quatre tournois du grand chelem, mais aux Sablesd'Olonne en automne, devant du tennis de fin de saison, au rabais, Encore une fois Roland-Garros sol-

CONSEIL RÉGIONAL D'AQUITAINE

AVIS D'APPEL

**DE CANDIDATURES** 

14, rue François-de-Sourdis - 33077 BORDEAUX CEDEX.

Appel d'offres restreint pour un marché de prestations de

services en application des articles 297 à 300 du Code des marchés publics.

Campagne de communication destinée à valoriser les

interventions du conseil régional à l'échelon régional et

l' lot : la réalisation de toute action et de tous supports d'information et notamment de supports périodiques

d'information écrite. Ces supports auront pour vocation

d'une part, une information globalisée régionale et, d'autre part, une information décentralisée. Leur diffu-

sion devra être la plus large possible. La conception et la

La proposition devra prendre en compte les coûts de réali-

sation et de diffusion des différents magazines ou lettres

2º lot : la réalisation et la diffusion de dossiers techniques

d'information présentant les actions du Conseil régional

dans les domaines relevant de sa compétence. Trois dos-

siers scrout réalisés en 1990 : Recherche-Transferts de

1" lot : Actions et supports d'information : 4,5 MF TTC.

Justificatifs à produire obligatoirement par les condidats :

- déclaration d'intention de soumissionner et attestation

concernant la situation à l'égard de la réglementation

sociale, liscale et parafiscale. Les imprimés conformes à

l'art. 251 le et 251 2º du code des marchés publics peuvent

document de présentation de l'agence : chiffre d'affaires

des 3 dernières années, liste des principales références, pro-

duction de 2 projets créatifs de l'entreprise les plus signifi-

catifs, indication des moyens en personnels et matériels,

le contenu des actions, des supports d'information notam-ment supports écrits et dossiers techniques (joindre

- Une note de réflexion de 3 pages maximum sur la forme et

- Toute candidature, rédigée en langue française, sera adres

sée sous double enveloppe cachetée par pli recommandé à M. le président du conseil régional d'Aquitaine – Direction

des finances - Hôtel de région - 14, rue François-de-Sourdis - 33077 BORDEAUX CEDEX, ou remise à cette

- L'enveloppe extérieure devra comporter la mention n'ouvrir qu'en commission d'appel d'offres », ainsi que

l'identification du marché. L'enveloppe intérieure sur

laquelle est inscrit le nom du candidat contient la soumis-

sion pour le Im lot et pour le 2 lot établie de façon séparée.

La note de réflexion fournie constituera un élément d'appré-

Les autres critères sont ceux énumérés à l'article 300 du

Le nombre maximum de candidats qui seront admis à pré-

- Personnes habilitées à communiquer des informations

d'ordre technique: Marcel DUPONT - Tél.: 56-90-53-90

d'ordre administratif : Pierre BARIANT - Tél. : 56-90-53-90

Date d'envoi à la publication chargée de l'insertion :

ciation pour la pré-sélection des candidats.

être retirés au conseil régional - Direction des l'inances.

rédaction devront être assurées par l'agence.

technologie, Agriculture-Forêt-Mer, Lycées.

2º lot : Documents techniques : 1,5 MF TTC.

Collectivité qui passe le marché :

Mode de passation choisie :

local, comportant :

Objet du marché :

Montant :

- Délai d'exécution envisagé :

Septembre 1990 - Mai-Juin 1991.

- Date limite de réception des candidatures :

- 18 juin 1990 (16 heures).

direction contre récépissé.

Code des Marchés Publics.

senter une offre est fixé à 5.

complémentaires :

poste : 53.14.

- 28 mai 1990.

Critères atilisés :

dait. Non pas ses plus belles têtes belles pièces tout de même, Alberto Mancini par exemple.

Depuis qu'il a battu Boris Becker lors de la finale du tournoi de Monte-Carlo 1989, l'Argentin est entré dans le club des candidats potentiels à une victoire à Paris. Mais, après une très belle prestation, lundi, contre l'Américain Jay Berger, tête de série numéro 9, Alberto Mancini n'a été capable de tenir son niveau de jeu que durant une manche face à son compatriote Franco Davin.

« J'al régressé », a-t-il dit pour expliquer cette contre-performance assez déprimante face à un gaucher certes accrocheur, mais sans talent particulier. C'était comme si Man-cini avait été incapable de se concentrer sur son sujet. Il était dépourvu d'agressivité sur les points importants. Il ne parvenait plus à produire les accélérations qui laissent ses adversaires à 3 mètres de la balle. Triste spectacle d'un bel athiète qui se fait chahuter par un gringalet aux jambes Louis XV.

Autre prestation laborieuse parmi beaucoup : celle de Michael Chang, Est-ce volontaire ou non? Les chaussettes du champion en titre tirebouchonnaient comme celles d'un ministre des finances. Il semblait encore mal inspiré, le jeune Américain. Au point d'avoir des difficultés à tenir le rythme d'un grand gaillard suisse, Marc Rosset, avant que celui-ci ne perde le souffle.

#### Une douce crise de schizophrénie

Mais, pendant les deux pre-mières manches, il aurait été diffi-cile de dire lequel des deux était le champion. Rosset avait mis le ter-rain sous la mitraille d'un gros coup droit, belle arme qui avait fauché Yannick Noah au premier tour du tournoi de Nice début mai. Et il n'est pas dit que le Suisse n'aurait pas récidivé s'il avait eu en face de lui le Francais.

Car Roland-Garros est en train de se préparer une douce crise de schizophrénie à propos du champion 1983 : celui-ci n'a jamais été autant encouragé pour avoir aussi mal joué. Yannick Noah en était parfaitement conscient. Alors que

les ovations du public résonnaient encore sur le central après sa vic-toire sur le Canadien Andrew Sznajder, il a expliqué sereinement qu'il était sous le coup de la fatigue nerveuse provoquée par sa pre-mière victoire, qu'il était « à plat », qu'il était donc souvent en retard sur la balle et pas assez

« Le Canadien contrait bien, j'avais du mal à suivre mon service au filet sans être à la merci d'un retour : j'ai donc du rester le plus souvent au fond du court. J'al essayé de le faire jouer en avant et en arrière, mais, comme la plupart de mes coups restaient dans le carré de service, il pouvait prendre le filet sans trop de mal. Heureusement qu'il n'était pas aussi accrocheur que mon premier adversaire, l'Es-pagnol Clavet, qui, lui, ne faisait pas cadeau du moindre point. Sznajder était un ton en dessous, il a fait beaucoup de fautes qui m'ont permis de faire les breaks et de

Faite à chaud, cette analyse avait le mérite de la lucidité. Noah est heureux d'être encore en course dans ce tournoi qui a fait sa gloire, mais il ne se fait pas d'illusions sur le niveau réel de sa forme. Sans sa longue expérience, sans quelques ficelles bien tirées, sans aussi un arbitrage un peu complaisant, il ne se serait peut-être pas sorti aussi facilement de la confrontation avec ce Canadien dont les coups le laissaient parfois sans réaction,

Quand Noah mesurait bien la part de chance qui est la sienne, le public se berçait d'illusions. D'une qualification beureuse, il a fait un quasi-exploit. Or l'exploit, pour le Français, ce serait de battre l'Ar-gentin Guillermo Perez-Roldan, son adversaire au troisième tour. Un peu éclipsé par son compa-triote Alberto Mancini l'an passé, alors qu'il s'était montré auparavant plus brillant, Perez-Roldan avait été battu au quatrième tour par Boris Becker après avoir eu une balle de match.

très bien : « C'est un jeune solide. L'affronter sera un test sérieux. Il va falloir se sortir les tripes. » Or, jusqu'à ce jour, le panache fou, la fureur vraie, ont singulièrement fait défaut à ce tournoi.

ALAIN GIRAUDO

#### Les résultats

8-4, 7-6, 8-2; N . Kutol (SUE, Cl) b. J. Hitsook (SUR) 6-2, 8-4, 8-4.

Premier ouest du tableeu Premier quest du tableau

S. Graf (BFA, 8"1) b. J. Sentrock (E-U, L)
6-1, 8-2; S. Cacchiol (ba) b. S. Ansisch (Fra)
6-2, 8-1; L. Lapi (ba) b. M. Jever (3-8) 6-1,
6-2; M. Teuzint (Fra, 8"15) b. S. Heck (BFA)
6-2, 3-6, 6-3; C. Martinez (Esp., 8"3) b.
P. Etchensendy (Fra, W) 7-6, 8-3; R. Zushslove (Toh) b. M. Strandfund (Sull) 6-1, 7-6; C. Benjersin (E-U) b. H. Na (E-U) 7-6, 8-3; W. Probet (BFA) b. B. Romeno (ta) 6-2, 4-6, 7-4

Douadème avent du tubies G. Sebesini (Arg. n°4) b. S. Stores (E-U) 6-0, 6-7, 6-1; N. Herremen (E-I) b. N. Shysterestes (Jap) 6-1, 6-3; E. Srightone (Tch) b. D. Van Reneburg (REA) 6-3, 6-5; J. Novotne (Tch, n°11) b. B. Scheltz (P-B) 6-3, 6-1; A. Temes-vari Flori b. R. Skripson (Cni) 7-5, 6-2; N. Provis (Ara) b. E. Rempositore (En) 6-4, 8-2; J. Heierd (Fra) b. N. Medvedeve (URS) 6-2, 4-6, 6-4; K. Meleeve (Bol, n°2) b. D. Faber (E-U) 7-5, 6-1,

## Le rire de Chesnokov

Le rendez-vous annuel de la porte d'Auteuil est semblable à ces réunions de famille qui permettent, à des espaces plus ou moins réguliers, de retrouver oncles et cousines. Chacun observe l'autre à la dérobée et juge les effets du temps sur les visages ou les changements de comportements liés à l'évolution des carrières. Le monde du tennis n'échanne pas à ces retrouvailles où le regard critique s'exerce dans une ambiance de fête.

A Roland-Garros, les habitués notent les nouveaux shorts d'Agassi et remarquent les efforts de Noah pour placer une balle à l'intérieur du terrain de son adversaire. Les passionnés savent que

tous cas sportifs ont une existence en dehors de la cuinzaine de jours passée dans la capitale. Certains ont lu des informations sur leurs aventures aux antipodes, d'autres les ont vu apparaître, une nuit, sur ieur petit écran. Mais le contact physique, la vraie rencontre cui fait croire que l'on est tout seul sur le stade à regarder les vedettes n'intervient qu'une tois l'an.

Le court numéro 1 se prête magnifiquement à ce genre de situation. Plus petit que le central, il semble mieux convenir à la convivialité. Les sièges, disposés à hauteur des joueurs, facilitent l'observation et permettent de lire des messages étranges sur les visages des vedettes en action. Andret Chesnokov, par exemple, se révèle un grand parleur sur le qu'il prononce ne sont pas toulours compréhensibles

#### Raquette rouge vii

Il semble jurer lorsque sa superbe raquette rouge vif n'envoie pas la balle à l'endroit qu'il avait décidé. Brusquement, son visage s'éclaire et voici le grand gaillard qui passe une main dans ses cheveux et esquisse un sourire. Il est sorti, à son avantage, du premier set qui l'a opposé au Français Jean-Philippe Fleurian, pendant près d'une heure. La voie de la victoire était ouverte pour le Soviétique (7-6, 6-2, 6-0). Il a deviné, à ce moment du jeu, que son adversaire avait e perdu sa concentration et sa patience, et allait faire des erreurs ». Une faute de néophyte, une faute comme kuimême en commettait aupara-

Mais depuis ses premières prestations à Roland-Garros, il y a cinq ans, le joueur moscovite a bien changé. L'ours slave a fait place à un jeune homme au rire facile et à la répartie habile. La fréquentation du circuit mondial n'a pas aidé seulement Chesnokov à se perfec-

térioriser un peu plus. L'enfant de Moscou illustre, pour les spectateurs, les progrès de la perestroika dans son pays.

A mesure qu'il devenait un joueur plus complet, n'hésitant pas à venir chercher les points au filet, il a laissé apparaître un autre type de personnage. La froideur de ses coups mécaniques assenés depuis la ligne, qui lui avait valu le sumom de métronome des courts, s'estompe ou s'intégre dans un jeu A Rome, lors du demier tournoi disputé dans cette ville, il a même été jusqu'à faire la bise à un spectateur assis au premier rang,

#### Indépendance financière -

Sans être devenu un clown des terrains, le jeune homme de vingt-quatre ans montre qu'il e acquis suffisamment de confiance en lui pour prendre plus de plaisir à jouer. A l'aise depuis qu'il a gagné, il y a quelques mois, son autonomie et son indépendance financière par rapport au Comité des sports de l'Union soviétique, le dixième joueur mondial s'affirme. « J'ai gagné un million de dollara cette année, mais le n'ai conservé que les prix que j'ai touchés depuis le tournoi de Alice », précise-t-il lorsqu'on l'interroge sur ses gains. L'arcient ne semble pas encore trop l'attirer et il a su se montrer un généreux donateur pour les causes humanitaires, qu'elles se nomment Tchemobyl ou Arménie.

Ses séjours à l'étranger kd offrent l'occasion de remplir ses rayons de disques. Il se déclare passionné de musique, de toutes les musiques « de. Mozart aux groupes de rock type Heavy Metal, en passant par la disco ». L'image du gentil petit russe collectionnant les timbres-postes qu'il offrait les années précédentes semble bien éloignée. Chesnokov a mūri, son indolence naturelle paraît aujourd'hui cacher un détachement serein. Lorsque son entraîneur, la blonde Tatiana Naoumko, lui reproche en russe de donner trop de détails aux journalistes sur son emploi du temps, il lui répond, sans forcer le ton, qu'il n'a rien à cacher. Le masque impassible qui vient éteindre son visage ne résistera que quelques secondes, le temps qu'il capte un regard, qu'il entende

Le public de Roland-Garros découvre un nouveau Chesnokov, auréolé de sa victoire au tournoi de Monte-Carlo et de sa place en finale à Rome. « Tout le monde a une petite chance de gagner ici, et l'ajou-terai que les joueurs encore en pista ont plus de chance », plaisente ce spécialiste de la terre battue.

SERGE BOLLOCH

Premier quart de tabless

J. Svenseon (SUE) b. S. Bruguers 2-6, 2-6, 6-4, 6-4, 6-0, R. Azer (ARG, O) b. M. Streibe (TCH 3-6, 6-4, 4-6, 6-3, 6-4; Y. Nosh (FRA) b. A. Strayder (CAR), 6-4, 5-7, 6-4, 6-4; G. Perez-Roiden (ARG, n°15) b. A. Tcherlascov (URS) 7-5, 6-4, 6-3; F. Devin (ARG) b. A. Mences (ARG, 6-3, 5-7, 7-5, 6-1; H. Leconte (FRA, W) b. B. Oreser (You) 6-4, 8-2, 6-1; J. Arnese (SSP) b. F. Sentono (FRA, W) 4-6, 6-3, 6-2, 6-2; A. Chemotov (URS, n°6) b. J. Fleeten (FRA) 7-6, 6-2, 6-0;

te quest du table A. Agassa (6-U, n°3) b. T. Woodbridge (AUS, Ca 7-5, 6-1, 6-3; A. Boeatch (FRA, Cl) b. G. Bloom (SR) 6-2, 6-1, 6-0; J. Anderson (AUS) b. N. Marques (FOR, Cl) 7-5, 6-3, 6-1; J. Couner (6-U, n°13) b. M. Snejber (TCl) 7-6, 6-1, 2-6, 6-2; M. Chang (6-U, n°11) b. M. Rosser (SUP, 7-5, 4-6, 6-4, 6-3; C. Bergersonn (SUE, Cl) b. T. Wilkison (6-U) 6-4, 6-2, 6-1; J. Sanchez (ESP) b. P. Rebolledo (CH, Cl)

> UN VRAI JOURNAL

PROGRAMMES

Le Monde

**RADIO** 

TELEVISION

Chaque samedi

mero date dimanch

#### tionner en anglais, elle lui a FOOTBALL

de notre correspondant

Le Racing-Club de Strasbourg. qui a raté mardi 29 mai son accession en première division du championnat de France de football, a cofio réussi à se restructurer. La section professio être reprise par une société d'économie mixte, dont le capital est réparti entre la ville (49 %), le club omnisport (56 %) et une équipe de chefs d'entreprises privées (45 %) à la tête de laquelle M. Jacky Kientz, PDG de Roosheim (Bas-Rhin), prendra la présidence du directoire. Il sera aidé par le bâtonnier de Strasbourg, M. Nicolas Wiltberger, qui présidera le conseil de sur-

Cette SEM prévoit pour la première saison un budget de 48 millions de francs, dont une subvention municipale de 20 millions que le premier adjoint au maire, M. Roland Ries (PS) a délibérément piafonnée.

Ce changement de structure et l'abandon par la ville des créances qu'elle a sur le ciub permettent à la SEM d'espérer équilibrer son budget. Elle paiera au chib omnisports un « loyer » compris entre l mil-

Le RC Strasbourg se réorganise lion et 1,5 million de francs par an.

Cet accord, longtemps bloqué par le président du club omnisports, l'ancien ministre RPR André Bord, a été rendu possible par la nomination à ses côtés d'un administrateur judiciaire par le tribunal de Strasbourg. Me Claude Weil a précisé que sa mission aujourd'hui achevée - serait leyée par le tribunal, M. Bord pourrait reprendre l'intégralité de sa tâche, mais dans les seules sections amateurs, qui conservent le statut asso-

J.F.

this feet lands the 26.18 - M 11. A STATE OF THE Separate The Second

A find the gallets are that he was " plat o sine specie in decisio T2 1: 200 والقوة والإيادة الأشراء The latest the same of ST STREET OF LANGUAGE ATT AND THE RESIDENCE THE TO CONTRACT OF THE COLUMN TWO

The state of the Sample appet 2 370. 17 Service Services of Ser A Service Tag a Maria By the state of Paratal in

L.V. I. veut montrer Moriginalité face à Volvo



na di Sujeri**an di Kal** 

· sen & employed an an interest that the Carley Marting . or gitten war gelege a Talagoria - Militar all dat & The state of the s Larry on the season of the The contract ground and the The same particular and Confessional The subsection and appointed

The second section of the second Sing befreit bie ber berteit die Hilliam M. W. W. ar esta matematik Ber Connection and an Amphiber of Physics TO STORY THE PART OF THE PARTY. The State of the S Comment designation of the comment

Andre in seine Ber fertigen The state of the s The state of the s The state of the s A large at great district The same of the sa The same of the sa

The same of the sa A STATE OF THE PARTY OF THE PAR The state of the s

the state of the s

22 Signature d'un protocole d'accord pour le TGV nouvelte génération.

23 à 28 Monde Affaires 43 30 Paribas et la Mixte font la paix

30 Marchés financiers 31 Bourse de Paris

## Huit mois après la transmission du rapport de la COB

## Heureux absents

Make the french to the

**開発がお**ない。 い。

The same of the sa

المراجع الماسية

Charles San Commen

AND PROPERTY AND ARREST

Mark Markey (2)

Mit off only in .

MINISTER OF THE PARTY OF

🛊 into 1995anto inc. 🔻 o

動物機能量 しょう

 $\operatorname{Pyragg}_{\mathcal{A}} \to \operatorname{Pyr}_{\mathcal{A}}(\mathcal{A})$ 

3.57 "x 1.1

remains a control

後級を通いた。かん

geographic and

東端におり み

August State of

Appear to a

was reported to the

emission in the

sand Never in

 $\overline{Q}(\overline{A}_{i,j}^{(k)}) = \overline{Q}(x,y) = A_{i,j}(x,y)$ 

الأناء فالموطيقات

AND THE STATE

LANCE OF TRUE

A SEPTEMBER 1

age was distinct

स्वराज्य एकले जोत

quite min .

A COLUMN THE COLUMN

Mariting of the Control

and company

sterning of the contract

SECTION OF STREET

gerhaus in the first

April pasts in 1997

dimensi i si i

de priser en e

2462 m. - 2.3 - .

See - Car

Market Co.

that exercise

Sed therein

Marie de favour de 200 The states of the state of the

> Les absents ont toujours tort, dit-on. Voire, Dans l'affaire de la Société générale, le parquet vient de demander l'inculpation de cinq personnalités, Plusieurs acteurs éminents du raid manqué sur la banque privatisée, à l'automne 1988, n'en font pas partie. Faute de la publication du rapport d'enquête de la COB, on est en droit de s'interroger sur ces absences.

Première famille de disparus, les « papys ». On se souvient que. pour mener à bien son offensive contre la Générale, M. Georges Pébereau, le président de Marceau Investissements, avait obtenu le concours de trois éminents industriels. MM. Georges Leven, président de Perrier, Jean-Louis Descours, PDG des Chaussures André, et François Dalle, président honoraire de L'Oréal. Autre grand absent, M. Samir Traboulsi, l'homme d'affaires libanais qui avait aussi joué un

rôle important dans l'opération de rapprochement entre Pechiney et American Can. II avait acheté 500 000 actions de la Société générale au bon moment et réalisé, à titre personnel, une plus-value substantielle. Il se défend d'avoir été un initié et explique que cet achat s'inscrit dans la gestion de son portefeuille. C'était, explique-t-ă, une opération de

« trading » classique (aller et retour rapide en vue de réaliser des plus-values boursières). Au magistrat d'apprécier. Autre absent de taille, le promoteur immobilier M. Christian Pellerin. Pourquoi le

parquet a-t-il choisi, contre l'avia de la COB, de proposer l'inculpation de M. Naouri et pas celle du PDG de la SARI-SEERI ? M. Pellerin s'est défendu en . affirmant qu'il était initiateur de l'opération, avec M. Pébersau, et que ses achats personnels avec lui. On ne peut être à la fois initiateur et Initié, plaide-t-il. Cet argument a-t-il suffi à lui éviter

de figurer sur la aste? D'autres inconnues subsistent. Des investigations restent à mener, notamment en Suisse où un courtier, M. Jean Zuberer, avait acheté 500 000 titres. Un certain « Monsieur Michel »\_de son côté, en avait acquis 100 000 depuis un paradis fiscal, Heureux absents.

E. I. et Y. M.

a Report de la date limite des déclarations de l'ISF. - La date limite de dépôt des déclarations de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est reportée au 20 juin, a agnonce le ministère des finances le mercredi 30 mai. La date de dépôt avait initialement été fixée au 15 juin. Le ministère a rappelé que le paiement de l'impôt, qui touche les personnes physiques dont la valeur nette du patrimoine excède 4.13 millions de francs au le janvier, devra être effectué lors du dépôt de la déclaration.

## Le parquet demande l'inculpation de cinq personnes dans l'affaire de la Société générale

Huit mois après la transmission à la justice du rapport de la Commission des opérations de Bourse sur l'affaire de la Société générale, le parquet de Paris a ouvert, mercredi 30 mai, une information judiciaire pour délit d'initié. Il a requis auprès du juge d'instruction, M- Monique Radenne, l'inculpation de cinq personnes dont M. Jean Charles Naouri, président de la société d'Investissement Euris et ancien directeur du cabinet de M. Pierre Bérégovoy, ministre de l'économie et des finances, entre 1982 et 1986.

M. Jean-Charles Naouri fait-il les frais d'un règlement de comptes entre la magistrature et le gouverne-ment ? Inclus par la volonté expresse du parquet dans la liste des personnes susceptibles d'être incul-pées dans l'affaire de la Société générale, M. Naouri serait, selon certains, le « bouc émissaire » livré à la vindicte des juges, « scandali-sés » par le vote de la loi d'amnistie sur le financement illicite des partis

Cette analyse a été réfutée, jeudi 31 mai par M. Arpaillange qui, s'ex-primant sur France-Culture, a déclaré: « Ne parlez pas de revanche des juges sur les politiques. Quel vilain terme pour une si noble profes-sion », avant d'ajouter : « La pré-sonnation d'innocence ne loue plus somption d'innocence ne joue plus. J'en suis très triste. »

Au demeurant, la requête visant à l'inculpation de M. Naouri et de quatre autres personnes aurait été

précédée, selon l'Agence France Presse, de longues semaines de débats entre M. Pierre Arpaillange, garde des sceaux et M. Pierre Bérégarde des sceaux et M. Pierre Bérégovoy, ministre de l'économie.
Selon la même source, ce dernier
souhaitait qu'une information soit
ouverte contre X. tandis que le
ministre de la justice soutenait les
magistrats partisans de requérir des
inculpations nominatives. M. Bérégovoy pour sa part, a démenti qu'un
tel débat ait eu lieu.

La Commission des confrations de

La Commission des opérations de Bourse (COB) qui, voici huit mois, avait remis à la justice un rapport sur l'ensemble des opérations boursur l'ensemble des opérations boun-sières illicites commises au moment du raid lancé par M. Georges Pébe-reau sur la Société générale n'avait, à l'époque, identifié que quatre, et seulement quatre, séries d'opéra-tions suspectes commises par quatre personnes physiques et morales.

#### Licite et Illicite

Ces mouvements boursiers, selon un communiqué de la COB en date du 31 juillet 1989, « ont concerné 668 460 actions et ont dégagé une plus-value de 42,2 millions de francs (...) laissant présumer que leurs auteurs ont pu bénéficier d'informations indirectes sur le ramassage conduit par Marceau Investissement et seraient danc justiciables de délit et seraient donc justiciables de délit

Les noms de ces quatre personnes sont désormais officiellement connus. Il s'agit de M= Genevieve Dalle, épouse de M. François Dalle, ancien PDG de L'Oréal qui, interro-gée mercredi 30 mai sur RTL, s'est déclarée un peu « amère » qu'on

veuille lui « faire porter le cha-peau »; de MM. Jean et Jean-Claude Foureau, professionnels de la finance et patrons de Capital Finance, une société d'investissement, et de M. Jean-Pierre Peyraud, ancien directeur général de la Banque Rivaud,

A ces quatre personnes désignées par la COB, le parquet a donc choisi d'en ajouter une cinquième, M. Jean-Charles Naourl. Outre des opérations effectuées pour le compte de la société Euris (qu'il préside), ce dernier avait acheté, au cours de l'été 1988 et à titre personnel 5 800 actions de la banque et réalisé une plus-value de 170 000 francs. Le collège de la COB avait considéré à ce sujet qu'il n'y avait pas délit, placant M. Naouri dans une seconde catégorie d'opérateurs. Mais à cause du flou des textes définissant le délit d'inities, la COB n'avait pu, expliquait-elle dans son communiqué de juillet 1989, « tracer avec certitude, une frontière précise entre le licite et l'illicite » .

Ce communiqué avait provoqué alors, un certain émoi au sein du service d'inspection de la COB. Les inspecteurs estimaient en effet que le texte adopté par le collège de la COB entrait, quelque peu, en contradiction avec le rapport qu'ils avaient fourni et absolvait un peu trop facilement certains opérateurs. Le rapport de la COB n'ayant jamais été rendu public, il est diffi-cile aujourd'hui d'apprécier cette contradiction concernant M. Jean-Charles Naouri.

YVES MAMOU

#### Pour financer des grands projets

### Le Crédit local de France crée un GIE européen à Bruxelles

reste l'établissement financier spécialisé dans le développement des régions et des collectivités locales, mais il cherche de plus en plus i sortir de l'Hexagone. C'est ce qu'a déclaré M. Pierre Richard, président du directoire, le 30 mai, à l'issue de l'assemblée générale du CLF à laquelle avait assisté M. Michel Rocard pour marquer son attache-ment à la décentralisation.

Avec un total de bilan de Avec un total de blian de 212 milliards de francs à la fin de 1989 (an lieu de 153 milliards à la fin de 1987) le CLF occupe 44 % da marché du financement des villes, départements et régions. Mais la concurrence de l'ensemble du réseau bancaire apparaît chaque jour plus redoutable et le CLF ne bénéficie plus d'une sorte de rente historique de situation.

Le Crédit foncier, les caisses d'épargne, le Crédit mutuel, la Société générale ou la BNP, les banques étrangères et surtout le Crédit agricole (avec près de 20 % du marché) accroissent chaque jour leur influence, non seulement comme prêteurs, mais aussi comme conseillers pour la gestion de la dette ou la politique d'inves-tissement et d'équipement. Le CLF, qui jouit d'une bonne réputadu rating international AAA), a considérablement augmenté ses fonds propres qui frisent les 10 milliards. Il est, après l'Etat, le premier émetteur d'emprunts sur le marché domestique mais, sur les places internationales, il aura levé en 1990 quelque 14 milliards de francs au lieu de 3 en 1988. (1).

M. Richard a pu en outre annoncer une progression de 15 % par rapport à 1988 du bénéfice net de l'établissement, soit 648 millions, mais sur cette somme 670 millions seront mis en réserve pour renfor-cer encore les fonds propres.

#### Implantation aux Etats-Unis

Bien que les collectivités locales françaises accroissent chaque année, à un rythme très rapide, leurs investissements (142 milliards l'an dernier, 115 milliards en francs d'aujourd'hui en 1985), leurs besoins d'emprunts dimi-nuent. Elles se désendettent de plus en plus et financent sur leurs ressources propres leurs dépenses, ce qui rend plus difficile évidemment le métier de banquier. Le

Le Crédit local de France (CLF), tion internationale (puisque, sans CLF a toutefois augmenté des bénéficier de la garantie de l'Etat pour ses emprunts, il est titulaire mais le Crédit agricole, son grand rival, a fait beaucoup mieux (+ 75 %) en accroissant la part des prêts à taux révisables et les prêts à moins de douze ans.

1989 aura été l'année d'implantation du CLF aux Etats-Unis. Son chiffre d'affaires sur le marché des municipal bonds a atteint 200 millions de francs. En Europe, le CLF veut être, a indiqué M. Richard, l'interlocuteur reconnu de la Banque européenne d'investissement pour le l'inancement des grands projets d'infrastructure. Un groupement d'intérêt économique euro-péen (GIE) va voir le jour à Bruxelles dans ce but avec, autour du CLF, des partenaires compara-bles, belges, allemands, italiens et espagnois, représentant une force de frappe en termes de bilan consolidé de 850 milliards de

#### FRANÇOIS GROSRICHARD

(1) Avec respectivement 47,5 % et 25 % du capital, l'Etat et la Caisse des dépòts et consignations sont les principeux actionnaires. 6,5 % sont détenus par des etablissements finaacters étrangers. Le gouvernement n'envisage pas pour le moment d'ouvrir le capital du CLF ou public ni aux collectivités locales ellesmèmes.

#### Forte hausse des services

## Les prix de détail ont augmenté de 0,4 % en avril

Les prix de détail en France ont augmenté de 0,4 % en avril, a confirmé l'INSEE mercredi 30 mai. L'indice calculé sur la base 100 en 1980 s'est établi à 182,4 % contre 181,7 en mars. Par rapport à avril 1989, l'augmentation des prix est de 3,2 % contre 3,4 % le mois précédent (mars 1990 comparé à mars 1989).

Les prix de l'alimentation out augmenté de 0,3 % en un mois et de 4,7 % en un an. Certains produits n'ont pas augmenté du tout (poissons, laits et fromages, beurres et corps gras) tandis que d'autres baissaient (œuls, café). Les prix des légumes (+ 1.4 % en un 'mois) ont en revanche fortement augmenté, de même que ceux des boissons (+ 0,7 %).

Les prix des produits manufacturés ont quant à eux peu augmenté (+ 0,1 % en un mois, + 1,5 % en un an), du fait notamment de la baisse des produits pétroliers ( - 0,8 % en un mois, - 2,1 % en un an), et de ceux des appareils électroacousti-

Les prix des services ont augmenté très fortement : de 0,8 % en un mois, de 4,1 % en un an. Princi-paux responsables : les loyers (+ 1,2 %), la santé (+ 2 %). Le poste hôtels-cafés-restaurants continue d'augmenter vivement : + 0,5 % en un mois, + 5,4 % en un an.

L'écart annuel d'inflation avec la RFA remonte, passant à 0,9 point (+ 3,2 % en France, + 2,3 % en RFA) contre 0,7 point en janvier, février et mars.

#### Fin de la réunion ministérielle au Château de la Muette

## Le désaccord sur les subventions agricoles a dominé les débats de l'OCDE

Les Etats-Unis et l'Europe des Douze ont une nouvelle fois constaté leur désaccord sur les réformes à apporter aux échanges agricoles, lors de la réunion à Paris mercredi 30 et jeudi 31 mai des ministres des vingt-quatre pays de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement áconomi-

Un rapport publié mercredi à Bruxelles par la Cour des comptes de la CEE, critiquant sévérement le coût des subventions à l'exportation dans la politique agricole commune. apporte de façon inattendue des arguments aux Etats-Unis.

Etait-ce le lieu? Etait-ce le moment? La réunion à vingt-quatre des ministres de l'OCDE mercredi et jeudi à Paris a tourné au duel entre les Etats-Unis et la Communauté européenne sur la question des échanges agricoles.

La délégation américaine, conduite par Mª Carla Hills représentante du Président Bush pour les questions commerciales et M. Clayton Yeutter, Secrétaire à l'agriculture, souhaitait que les pays industrialisés envoient « un signal politique » aux autres nations membres du GATT (Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce) pour affirmer clairement leur volonté de voir aboutir, en décembre prochain, les négociations commerciales multilatérales entamées en 1986 à Punta del Este et connues sous le nom d'Uruguay Round. Or, a dit et répété Mª Hills, « l'ogriculture est la clé de la réussite pour l'ensemble du Round » .

Les Américains souhaitent, depuis le début, obtenir des résultats dans quatre domaines : l'accès aux mar-chés, les aides intérieures aux agriculteurs, les règles phytosanitaires, et les subventions à l'exportation. Ils souhaitent une disparition pure et sim-ple de ces dernières, qui sont le principale mécanisme de la politique agricole commune. Leur projet pour le communiqué de l'OCDE parlait d' « élimination progressive des subven tions à l'exportation ».

« Une provocation », déclaraient en fulminant les Européens qui considérent que l'OCDE n'est pas le considérent que l'OCDE n'est pas le lieu pour des négociations commerciales. « Les Américains reviennent sur ce qui avait été décidé l'an dernier à Genève, Ils essaient de contourner les instances normales de négociation pour obtenir un avantage », commentait un haut fonctionnaire de la CEE. La Communauté ne veut pas entendre parler d'une suppression des subdre parler d'une suppression des sub-ventions à l'exportation - qui ont d'ailleurs été réduites automatiquement avec la baisse des prix agricoles intérieures depuis 1986- et propose une « mesure globale de soutien », instrument prenant en compte toutes les formes d'aide à l'agriculture, et qui, elle, pourrait être progresive-ment réduite.

Dans ce débat où chacun a rejetté sur l'autre la responsabilité de l'échec et l'accusation de « mauvaise foi », un élément inattendu est venu apporter des arguments aux critiques américaines. La Cour des Comptes européenne a en effet publié mercredi un rapport très critique du sytème européen des subventions à l'exportation qui « ne tient pas suffi-samment compte de l'impératif d'économie » et « n'assure qu'une protec-tion insufisante contre les fraudes ». En 1988, la CEE a déboursé 7 mil-liards d'ECU (49 milliards de francs) pour aider l'exportation de 24,8 mil-lions de tonnes de cértéales, 0,8 million de tonnes de viande bovine et 16,8 millions de tonnes de produits

Ces restitutions coûteuses et mal contrôlées (une fraude de plusieurs millions de francs sur le bié tendre est citée dans le rapport), sont deve-nues « le principal instrument de ges-tion du marché intérieur » et « un instrument souple de politique com-merciale et de relations extérieures », ce qui est un risque pour les finances

SOPHIE GHERARDI

#### M. Mitterrand veut alléger la dette des pays « à revenus intermédiaires »

consenties aux pays les moins evancés, M. François Mitterrand veut aller plus loin : « Maintenant, e-t-il dit aux ministres des vingtquatre pays de l'OCDE qu'il recevait mercredi 30 mai à l'Elysée, j'attends de nous tous que nous nous ettachions à alléger le fardeau de la dette des pays dits Intermédiaires. » « Comment pourrait-on accepter que ces pays, qui ont souvent de réelles capacités de croissance et ont mis en place des politiques courageuses soient freinés dans leur pauvres d'entre eux ».

Après les remises de dettes développement par le poids du service des dettes ? Pourquoi leur serait-il interdit toute chance ? », a-t-il ajouté. Le président français a également souhaité que la deuxième conférence des Nations unies sur les pays les moins avancés, qui se tiendra à Paris en septembre, aboutisse à « des engagements précis et contraignants : que les pays de l'OCDE consacrent 0,7 % de leur produit intérieur brut aux pays en développement, dont 0,15 % aux plus

## Michel Pébereau

## La politique économique de la France

3 volumes pour comprendre le fonctionnement, les enjeux et les perspectives de l'économie française.









# Avec le lancement de camions haut de gamme

## R.-V. I. veut montrer son originalité face à Volvo

de notre bureau régional -

Fort opportunément, après ses récentes fiançailles avec le constructeur suédois Volvo (le Monde daté 25-26 février), Renault-Véhicules industriels vient d'entreprendre à l'usine d'assemblage de Bourg-en-Bresse, mercredi 30 mai, le lancement commercial de sa nouvelle gamme de tracteurs de semi-remorques, d'une puissance de 380 CV (moteur Renault) à 500 CV (moteur Mack). La samme AE est le fruit de sept aus d'études et d'un investissement estimé à 1,5 milliard de francs.

Selon M. Jean-Pierre Capron, président de Renault-Véhicules industriels, le rythme annuel de production attembra les 8 000 unités à partir du

milieu de l'année 1991. R.V.L entend bien que cette nouvelle gamme contribue à porter sa part de marché totale à 14 % des immatriculations de posds sourds en Europe. Ce lancement commercial se poursaivra jusqu'en juin et l'usine de Bourg-en-Bresse accueillera plus de cinq mille visiteurs, clients et concessionnaires venant de toute l'Europe. Une telle recherche de notoriété peut surpren dre, car Volvo, le nouveau partenaire de R.-V. I. est précisément réputé pour ses véhicules de haut de gamme.

La naissance de la nouvelle gamme survient dans une conjoncture délicate. On a constaté une baisse de 20 % du marché du poids lourd durant les quatre premiers mois de

GÉRARD BUÉTAS

DYNCTHUR SYSTEMES D'INFORMATION offre 18 ans d'exp., indu

t cosmétiques, environne nent IBM à GRANDE o MOYENNE ENTREPRISE,

Paris ou province.
Ecrire sous le nº 7124 Li
LE MONDE PUBLICITÉ
6, rue de Montassay, Paris-7

Assistante de direction bilingue, angles, 37 en-Bac + 4, 15 ens d'expe-rience. Regouceuse et dyne mique. Cherche poste à res-ponsabilités, statut cade

dans entreprite performents Ecrire sous le nº 6 04: LE MONDE PUBLICITÉ 5, ne de Nortassay, Pare-?

J. F. 30 ans, 3° cycled angles. Expérience en agence de publicité et support, cherche poste a responsal de dans un se vice information/Relation-actives un se le 6047 EMONE PUBLICITÉ 5, rue de Montsassy, Pané-7

Etudiante allemende, 20 parlant égaloment angles irangais et espagnol cherche emploi de vacance-de majuliet à début appter bre. Sandra KOSCIELNY

Archet, H., form, comm. intern Dolóme Beaux-Arts, 1 an USA Ch. activité min temps perse

H. 52 ans. fr éclectique

H. 52 ans. fr ecleanque grande exp. meraposes. Andi-arabe, albanse, sens mt. arb lyse, synthise organis. Ges ton, coal chemanné. Conne-Pays arabes M.O., Albani-Ch, poste resp. Fr. oz étran-ger. Ecr. M. AREF, 25, nu-freanel, PARIS-16°.

ECRIVAIN JOURNALIST

44 ans, Exp. communication, Cherche poste stable emps complet ou perte ecteur presse ou édition T4L; 45-33-82-18.

GARDE DE NUIT POUP PERS. AGEE OU MALADE Tél.: 45-84-51-27.

TRADUCTEUR ESPAGNOL

. 46 a., 21 a. exp. adme t financi. Sens de la decré

nu eutre poute responsabité. Tel.: 45-47-73-85

Cadre banque / assurance. 20 ans topfinance. Tritingue espagnal / angletis. Mobalin géographique étranger, rech poste é responsitable. Eor. J.-P. Brunet, B.P. 3. 92420 Vaucrassag de tél 47-01-06-06, répondeur.

D'EMPLOIS

PRESSE QUOTIDIENNE

TÉLÉVENDEURS

(H. OU F.)

45-55-15-27

situation position carre tre saus le nº 892 E MONDE PUBLICITÉ le de Mantieury, Paris-7

L'Agence Nationale Pour l'Emploi vous propose une sélection de collaborateurs : INGENIEURS toutes spécialisations

 CADRES administratifs, commerciaux • JOURNALISTES (presse écrite et parlée)

CONSEIL POLYVALENT pays de l'Est, bonne connaissance du terrain et des mentalités culturelles et économiques, formation supérieure économiste, 45 ans. Nul. française d'origine tchèque, allemand, anglais, russe, polonais.

APPORTE: toute aide à société para-étatique ou organismes internationaux, PME, PMI désirant s'implanter dans ces nouveaux pays. (Section BCO/CR 1533)

ESCP trilingue français, anglais, allemand, spéciuliste marketing produits et distribution, vente internationale de produits industriels, relations avec grands industriels renommés, recrutement, formation et animation de réseaux commerciaux ayant exercê activité en France, RFA, USA, Japon.

RECHERCHE: direction des ventes à dominante internationale grand groupe ou PMI performante. (Section BCO/AB 1534)

INGÉNIEUR IDN, 10 ans expérience, très solides références, spécialiste IBM 38 AS 400, contrôle de processus, grande expérience en organisation et conseil étude et développement, assistance et formation.

ETUDIERAIT: toutes propositions de collaboration. (Section

JURISTE D'AFFAIRES, double formation juridique (maîtrise + DES) et économique (IAE niveau DECS management), bilin-gue anglais, espagnol, longue expérience juridique, presse, recy-

clage permanent.

RECHERCHE: posto chef de service juridique, consultant, rédact ou type secrétariat général CDI ou CDD Paris (poste exonération charges sociales employeur dans le cadre du CRE).

URGENT. (Section BCO/VL 1536)

FONDÉ DE POUVOIRS, spécialiste de l'étranger, montage de crédits garantis sur zone France et pays anglophones. Connaissant procédure DREE, BECF, BDF, 18 uns expérience négociations taut niveau avec bonner introductions.

RECHERCHE: à Paris responsabilités de cette zone au sein banque ambitieuse. (Section BCO/HP 1537)

STATISTICIEN ENSAE, 35 ans, nat. française, 8 ans expérience d'analyses statistiques, modélisation, analyse de données, connaissances informatiques: SAS, DBASE III + bases de dos-

connaissances informatiques: SAS, DBASE III + bases de doanées relationnelles.

OFFRE: sa collaboration à grande entreprise tout secteur économique. (Section BCO/MAB 1538)

RESPONSABLE ADMINISTRATION VENTES - 37 ans bilingue anglais - 20 am expérience France et export - maîtrise
des problèmes logistiques par la diminution des coûts et le suivi
des commandes jusqu'au rapatriement, de la créance véritable
interface au sein de l'entreprise.

RECHERCHE: fonctions similaires conjuguant rigueur et communication commerciale - disponible pour déplacements et instaliation province (section BCO/JVAS 1528).

DIPLOMÉE MAITRISE DE GESTION Dauphine - 30 ans 4 ans expérience en commerce international - trilingue anglais,
espagnol.

RECHERCHE : poste dans le management (section

BCO/CR 1529). J.-H. - 31 ans - DESS Paris Dauphine gestion des entreprises culturelles - DEA histoire de l'art, école du Louvre. - Culture de hant niveau. - Expériences prof. - Dynamique, organisé, rigou-

RECHERCHE: poste à responsabilité dans art, communication, culture, édition d'art, direction projets culturels (section

JURISTE haut niveau. Expérience et formation France et étran-ger. Ingénieur BTP, avocat, doctorats en droit et sciences écono-miques, spécialiste droit des contrats, immobilier, affaires (haut

RECHERCHE: toutes formes de partenariat (section BCO/BD 1531).



ÉCRIRE OU TÉLÉPHONER :

12, rue Blanche, 75436 PARIS CEDEX 09 TÉL.: 42-85-44-40, poste 27.

appartements

[achats]

Recharche 2 à 4 p. PARIS prei ir. Gr. 7v, 14v, 16v, 16v, 4v, 9

locations

non meublées

Région parisienne

LE VÉSINET

locations

demandes

Paris

offres

Le Monde *L'IMMOBILIER* 

ventes

4° arrdt FRANCS-BOURGEOIS

S/HOTEL DE SOUBISE. 75 m'. RÉNOVE dans HOTEL 18- s. 45-62-14-60

8ª arrdt

MALESHERBES ÉLÉGANT IMM. 1890 TRIPLE RÉCEPT., 4 CHBRES GO SERVICE POUR COUPLE. MICHEL BERNARD. 45-02-13-41

13° arrdt Sur square et voie privé MAISON

atelier 210 m², rank. 42-78-68-56 77

Seine-et-Marne NOISIEL (77) Carror de Luard PARTIC. Vend F 3, 83 rs. 100 m RER, 30 mm. OPERA Tous commerces, pr. 6coles-square. Calme. bos proami Salle è manger 27 m°, 2 ct cuss. 12 m°, 3, de bra 6 m Cont.: 60-17-20-45 ap. 20 r (PROC: 700 000 F).

**EMBASSY SERVICE** 8. av de Mesane, 75008 PARIS recherche APPARTS DE GRANDE CLASSE VIDES OF MEUSLES VILLAS PARIS-OUEST TA . (1) 45-52-78-99

MASTER GROUP echerche appts vides or neubles de stand, pou chantèle de société. 47. r. VANEAU, Paris-7°. 42-22-14-81, 42-22-24-86 immeubles 🗸 ANTONY

AV. SOMMER 900 m BURX ACTIVITÉS 1 500 m² + 39 PKGS, LUXE, CLIMATISE CONSTRUCTION POSSIBLE ESPACES VERTS, #5-02-13-43

ANTONY 900 m² BUREAUX 1 500 m² ACTIVITÉS PC 1 500 m² VENTE EN TVA MICHEL BERNARO 45-02-13-43

imm. neuf, busus: 3 e; 4 p; \*\*#8. équade, logge, pert. 3 900 F a 10 500 F ch. comp. AM MMX0BIJER. Tél. : 39-76-52-52. terrains 45 MM DE PARIS non meublees TEMANS CONSTRUCTIBLES 500 ET 4 300 m² CLOS, FACE PARC DE CHATEAU ARBORÉS, VUE SEINE. MICHEL BERNARD, 45-02-13-43

fonds

de commerce; Ventes

89 SENS
Ben stué contre ville
MAROQUMERRE
Bijoux fenteisie. Sur!
ccale 27 m², ct. hdél.
CA prouve, 8at 3-8-9. Loyer
1 500 F/ms. 8. agenc.
f. le see (18) 38-87-24-20
Pros de fond : 280 000 F,

bureaux Locations

SIÈGE SOCIAL

Burs équiple to services, démarches RC - RM. SODEC SERVICES DPS-ELYSÉES 47-23-85-4 MATION 43-41-81-81 VOTRE SIÈGE SOCIAL DOMICILIATIONS

Constitution de sociétés : tous services, 43-55-17-60 DÉFENSE/PUTEAUX 55 m², IMM. NEUF

MICHEL BETTWIND, 45-02-13-43 ANTONY ASTOROUTE SUB **GD STANDING** AVENUE SONVEN, IMM. DE 870 m², Closones + Acti vités 1250 m², Pegs ESPACES VERTS, 45-02-18-43

AGECO 42-94-95-28

PTE GENTILLY RER A 50 M 350 m². 10 BURX **ÉCONOMIE** 

des voitures afin de rendre suppor-

table pour les voyageurs la pression

du franchissement des tunnels à

Des recherches scront enfin

menées sur l'emploi de matériaux

composites dans les freins et sur la

technique de voitures « pendu-

laires » s'inclinant dans les courbes

pour compenser la force centrifuge sur les parcours classiques sinneux.

Conséquence de l'épidémie

de « la vache folie »

Paris interdit

les importations

de viande de bœuf

britannique

Le gouvernement français a

décidé de suspendre toute importa-tion de viande bovine et de bovins vivants en provenance de Grande-Bretagne par crainte qu'ils ne

soient contaminés par la maladie de « la vache folle » ou encéphalite

Le ministre britannique de

l'agriculture, M. John Gummer, a,

le 30 mai, dénoncé cette mesure qui est, selon lui, « injustifiable, injustifiée et contraire aux règles de

la Communauté européenne ». « Elle mine, a-t-il affirmé, les bases

du commerce entre partenaires européens » qui sont fondées sur

« la reconnaissance mutuelle des

institutions communes et des avis

des experts scientifiques. » Un

porte-parole de la CEE a aussi

dénoncé et déploré « l'Initiative unilatèrale de la France » (le

Monde Sciences-Médecine » du 30 mai).

bovine spongiforme (EBS).

AGRICULTURE

TRANSPORTS

Protocole d'accord Etat-SNCF-Alsthom

Une enveloppe de 535 millions de francs pour le TGV de la nouvelle génération

Le ministre de l'équipement, du chettes, ainsi que de l'étanchéité logement, des tranports et de la mer, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de la recherche et de la technologie ont signé, le 31 mai, avec le PDG de GEC Alsthom et le président de la SNCF un protocole d'accord destiné à la mise au point d'un train à grande vitesse d'une nouvelle génération capable de cir-culer à la vitesse de 350 km/h quand le TGV Sud-Est ne dépasse pas le 270 km/h et le TGV Atlantique, le 300 km/h.

Un programme de recherche et de développement s'étendra sur quatre ans et mobilisera 445 mil-lions de francs – dont le budget de l'Etat supportera un tiers – auxquels s'ajouteront 90 millions de francs d'études et d'essais menés par la SNCF (le Monde du 9

Les principales améliorations attendues pour que le TGV fran-çais conserve son avance technologique sur ses concurrents japonais et allemands concernent le moteur asynchrone, qui devra fonctionner avec tous les courants électriques utilisés aujourd'hui. Elles viendront aussi de l'allègement des trains, pour permettre de mettre en service des TGV à étages ou cou-

**EN BREF** 

II M. Gattaz à l'Académie des Sciences morales et politiques. — M. Yvon Gattaz, ancien président du CNPF, a été élu, mardi 29 mai, à l'Académie des sciences Morales m Politiques, au siège de Pierre Massé : « Patron des patrons » de 1981 à 1986, M. Gattaz est le premier président du CNPF à recevoir mier président du CNPF à recevoir cette distinction. Président de Radiall, il est l'auteur de trois livres: Les hommes en gris (1969), La fin des patrons (1979), et Les patrons reviennent (1988). L'épée d'académicien devait être remise, jeudi 31 mai, à M. Gattaz par M. Alain Peyrefitte. Elle a été conçue par un de ses fils, ingénieur des télécommunications; et comporte autamment une fusée en sodalite portant en incrustations sodalite portant en incrustations d'or deux dauphins rappellant l'aventure des deux frères dauphinois, Yvon et Lucien Gattaz, qui ont créé ensemble Radiall en 1952. Son pommeau est un connecteur coaxial doré, principale activité industrielle de la société.

D Formation professionnelle : la CGC mécantente. - L'accord intervenu entre M. André Laignel, socrétaire d'Etat chargé de la for-mation professionnelle, et les partenaires sociaux, (CNPF, CGPME et CFDT) sur les amendements au projet de loi sur la formation pro-fessionnelle (le Monde du 27-28 mai) est manifestement intervenu sans la participation de la CGC. Dans un communique, publié le 29 mai, la confédération des cadres « s'étonne de l'abus de présentation » qui a pu en être fait par le secrétariat d'Etat et que a l'on puisse présenter les projets d'amendements proposès par le gouvernement comme issus des partenaires sociaux, alors, qu'à sa connaissance, aucune réunion formelle n'u été mise sur pied pour en débattre ». Bien qu'elle juge la majorité des sept amendements « admissibles », à l'exception de l'un d'eux, la CGC manifeste donc sa manyaise humeur à l'égard d'une méthode de concertation qui l'a écartée.

d-africain repressent le casino Ruhl. - Le groupe hôtelier français Accor, associé avec le gérant de casinos sud-africain Sol Karzner (créateur de la cité des jeux de Sun-City dans le bantoustan du Bophuthatswana et de la chaîne hôtelière Sun International), vient de racheter le casino Ruhl de Nice à la Société niçoise des bains de mer (SNBM) pour 180 millions de francs. Accor, qui possède six hôtels à Nice, a pris deux tiers du capital et M. Karzner un tiers. La transaction doit eucore recevoir l'aval du ministère de l'intérieur. Le Ruhi, fondé en 1974, fermé en 1982 à la suite des poursuites lancées contre son fondateur. M. Jean-Dominique Fratoni, et rouvert en avril 1987, a réalisé une vingtaine de millions de francs de bénéfice pour un chiffre d'affaires de 200 millions de francs en 1989.

C Accor et un homme d'affaires

Le Monde PUBLICITÉ FINANCIÈRE 45-55-91-82, pede 4330

INDUSTRIE

Le groupe Chargeurs restructure son activité textile

Le groupe Chargeurs présidé par M. Jérôme Seydoux a décidé de filialiser ses activités textiles. C'est ce que révèle dans un entretien publié par le Journal du textile M. Eduardo Maione, PDG de cette nouvelle structure baptisée Chargeurs Textiles, qui représente 11 milliards de francs de chiffre d'affaires dans les activités de négoce-peignage, ennoblissement, tissus d'habillement, entoilage et tissus maille.

Parallèlement à cette réorganisa-tion, le groupe procède à des licen-ciements dans deux entreprises. Lors du comité d'entreprise du mercredi 30 mai, la société Peignage Amédée à Roubaix (Nord) a annoncé 85 suppressions d'emplois et la fermeture de son unité de fibres synthétiques. Chez André Roudière à Lavelanet (Ariège), les 458 suppressions d'emplois prévues qui s'ajoutent aux 745 effectuées en avril 1989 provoquent de vives réactions dans la région.

 Smithkline-Beecham revend les produits de beauté Astor et Laucas-ter. - Après des mois de recherche produits de succis de recherche parmi les candidats potentiels, le groupe américano-britannique Smithklino-Beccham, numéro trois mondial de l'industrie pharmaceutique, a réussi à revendre ses activités dans les produits de beauté, exercées sous les marques Margaret Astor, Lancaster, Monteil (traitements pour le peau) et Parera (parfums). L'acquéreur est le groupe allemand Benckiser, spécialisé dans la fabrication de détergents; notamment pour les machines à laver la vaisselle, en voie de diversification dans les biens de consommation. Le prix de cession est de 210 millions de livres (près de 2 milliards de francs). La réalisation de la transaction reste toutesation de la transaction reste toutefois subordonnée au feu vert des autorités allemandes.

Les activités « produits de beauté » de Smithidino Beecham réalisent un chiffre d'affaires de 264 millions de livres ( (2,6 milliards de francs). Benckiser est une petite firme qui monte dans le marché de la détergence, avec 2,2 milliards de DM de chiffre d'af-faires (7,5 milliards de france).

Le Monde

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL : 15, RUE FALGUIÈRE **75501 PARIS CEDEX 15** Tál.: (1) 40-65-25-25 Tálácopieur: (1) 40-65-25-99

Edité par la SARL le Monde

1, PLACE HUBERT-BEUVE-MÉRY 94862 IVRY-SUR-SEINE CEDEX Tél. : (1) 40-65-25-25 Télécopious : (1) 49-50-30-10

Le Monde

5, rue de Mouttessuy, 75007 PARIS TEL: (1) 45-55-91-82 og 45-55-91-71

THEX MONDPUB 206 136 F

Le Monde

TÉLÉMATIQUE

Composes 38-15 - Tapes LEMONDE

ou 36-15 - Tapez LM -

ADMINISTRATION:

Derrie de la société :

cent ans à compter du 10 décembre 1944.

Capital social: 520 000 P

Principaux associés de la société: Société civile Les Rédacteurs du *blonde* »

Société anonyme des lecteurs du *Monde*, Le Monde-Entreprises, M. Geneviève Bezve-Méry, M. André Fontaine, gérant.

Commission paritaire des journaux et publications, n° 57 437 ISSN: 0395 - 2037

12, s. M. Grasioning 94852 IVRY Codex

Reproduction interdite de tout urticle, seuf accord avec l'administration et index de Monde au (1) 42-22-20-20.

**ABONNEMENTS** MAY, 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX TO : (1) 49-69-32-90 SUBSSE-BELGIQUE AUTRES PAYS TARIF FRANCE LUXEMBOURG 496 F 3 mois .... 572F 798 F 6 mois ..... 789 F 1 123 F 1 560 F 1 400 F 2 886 F 2968 F

ÉTRANGER: par voie aérienne tarif sur demande. Pour vous abonner, RENVOYEZ CE BULLETIN accompagné de votre ent à l'adresse ci-des ou par MINITEL: 36-15 LEMONDE code d'accès ABO

SERVICE A DOMICILE : Pour tous renseignements: (1) 49-60-34-70

difinitifs on provisoires : nos abounds sont invités à for

BULLETIN D'ABONNEMENT

| Durée   | choisie | : 3 mois | ☐ : 6 moi | s 🔲 | 1 an [ |
|---------|---------|----------|-----------|-----|--------|
| Nom:_   |         |          | Prénom    | :   |        |
| Adresse | :       |          |           |     |        |

Code postal; Localité : Pays :

l'esalles avoir l'obligaance d'écrire tous les noms propres en capitales d'imprimeri

Bak William

En all al

22.7

74 A.C.

±大型 303 €

22 8 17 . 19

·중요하다 - Pi

SEED E BENEFIT

교열은 성약되다

4 5 400 00

\$2 € III.

Erry ...

29 20% (1 ) 14.

See Marie

1202-115

att of the

4.64.11

A SERVICE OF THE PARTY OF THE P

Bry Late.

Albert green

Section 1

200 Pr

AN 34.64 (9 . 7

De 201 St. Martin

38.53 MET 1 6450

State a serie

THE PROPERTY.

Man land in

The same of the sa

The Table

100

Zerra in the second

INC. CO.

122278 W. J. 12 ...

See 137 11.

64 46

**[\*\*热精** 

an die graniele

a. 中国在特殊的新加州

. . I das egypteigagegebe an to the the secondarios and The second second

THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND

"Manipulation Percentil Parence onnen de

- Carlotte, bet met deligion (b) Service (120) (200) Company (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (2 Titred abacerates in any The second secon SECTION OF THE PARTY OF THE PAR THE REPORT OF THE PARTY OF THE

The state of the s DATE COMPANY OF ANY THE PERSON IN PERSONAL **神教社工程** driving the rate parenting parent

W. 2 1 3301 8. SPIECE II AT A SELECT MAN MAN CORNER COM AND AND AND SOUTH COMPANY 18 2 2 24 1 al acquara The latter from Lawrence Steeler Ann. ALL ALL PAS SW. MAN - MANAGE BAN CO. No. 377 - 478 18 400 1 1000

WAS DA'S COM! ACA TOMOS Indiana Par les Car to the b to make the The said of the As particular said on-STATE OF STREET SHE SAME SAME

المكنامن الأحل

# La revanche de la qualité totale

Fini l'engouement pour les cercles de qualité. Reste l'objectif d'obtenir la satisfaction du client au moindre coût. Cela suppose de bousculer bien des réticences et des chasses gardées...

ENSONS au client. Nous ne voulons pas vendre un mauvais roue. Nous ne voulons pas envoyer une facture erronée. Donc, recherchons les causes des maifaçons et combations-les dans l'auf. » Cette note, adressée aux chefs de service « économie et qualité » de Michelin, date de ... 1926. Et pourtant, l'essentiel de l'esprit « qualité » est déjà là l Mais qu'il semble long et escarpé, le chemin qui mène à la perfection d'un produit, d'un service, voire, pour les plus ambitieux, à l'amélio-ration des relations de travail entre acteurs d'une même entreprise!

COUSTRIE

医细胞 细胞 上, 195 Per 22 C

William Control

Comment of the second THE WAY STORY

The Party Married

KE EL BELLINGER VA

ल्डक्टर्पा ३ ५ -

Maria State of the State of the

**ÇEN**Ê MARÎN L

東京ないない しょうしょく

都教生 東京 とおものにおっ

**的資料**の元 きゅうしょ

STATE FARE

精髓 多数性的 化二甲二甲

Min the second of the second

STORY SHIP IN THE

翻译 在一个一个

Property of the second

整理性(An in North parties

発達を 見せい こうさいか

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

Le Monde

PUBLICITE

Le Monde

15.33%

1. 数マーの出示

美国基本部分

学号 4

45 27 8

£-3864. à

March 1775

mer than the fire

EE 5.2 777 ·

والمتورد المتوجوعة والرياء والمنا

Property.

# 4 10 10 · · · ·

14.75 M

water and

San Berteite Berteiten berteite

the Best of the same of the same

STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY.

the Sales and A Sec.

ANT AND BUT BUT

MARKET PORT ALLES AND ALLES

a groupe Chargean restructure son activity textile

> « Dans cinq ans, on ne parlera plus de qualité, mais de manage-ment. » Président d'Euréquip, troisième groupe de conseil français, Hervé Sérieyx est décidément un homme pressé. Alors que nombre de sociétés entrent tout juste dans l'ère dite de « la qualité totale », lui évolue, depuis 1984, dans « l'entreprise du 3 type » et depuis tant pis pour ceux qui l'ont lâché en route. Le groupe Lesieur, par exemple, qui fut, sous son égide, au début des années 80, un laboratoire de management participatif, avant d'être éclaté, en 1986, et de revenir à des méthodes de gestion plus classiques (« le Monde Affaires » du 5 mars 1988). « Pour les dirigeants de Lesieur, affirme aujourd'hui Hervé Sérieyx, la marche qualité resenait à mettre de la confiture sur du taylorisme et à la supprimer quand l'entreprise est allée mal. Cela ne pouvait pas

La recherche de la qualité n'a pas pour autent dispero de l'ancica : groupe huilier français, qui a adopté un profil bas en regrettant d'être alla « un peu trop vite en la matière » et de « s'être laissé imposer, par les consultants, une hiérar-chie parallèle » préjudiciable en temps de crise. Les recherches s'orientent désormais, vers l'assurance-qualité au niveau des méthodes utilisées dans les différentes divisions du groupe racheté par Ferrazzi.

#### < De petits bidules pour managers »

Phénomène de mode, la qualité? Non, une nécessité, répondent les enécialistes. A ne nas confondre avec l'engouement, aujourd not retomber susche par les cercles de qualité dans les années 80 « A l'époque, toutes les entreprises avaient leur cercle de qualité parce qu'il fallait en avoir un », se souvient Joseph Coarad, directeur de la qualité de Saint-Gobaia. « Mais, jaute d'une bonne définition des problèmes à traiter,

tourné en rond. » A moins, précise Christian Potie, consultant, d'a avoir servi pour répercuter le message du patron ». Quant à Hervé Sérieyx, qui, en 1984, écrivait que les cercles de qualité constituaient e l'un des leviers les plus incitateurs de transformations profondes de l'entreprise », il considère aujourd'hui qu'il s'agissait de a petits bidules destinés à faire comprendre aux managers l'intérêt de la qualité totale ».

En temps de crise économique ou de concurrence accrue, la quête de l'excellence apparaît inéluctable, dans la mesure où ce sont les clients qui dictent leur loi à l'entre-

prise et non l'inverse, comme au temps où seule la quantité suffisait à répondre à la demande. Le Crédit lyonnais, qui s'est, à son tour, engagé en 1989 dans une recherche de « qualité totale », entend, par exemple, se prémunir contre la concurrence des banques mutualistes ou européennes dans un marché où tous les produits bancaires « sont banalisés et où seule, estime Michel Krug, directeur de la qualité du groupe, la qualité fera la difference ». L'éventualité d'une hausse du coût des services bancaires n'est pas étrangère non plus à cette démarche.

Même objectif dans l'industrie,

où Sollac, filiale d'Usinor-Sacilor, numéro deux mondial pour les produits plats (tôle), s'est lancé dans une démarche « qualité totale », engrangeant 4,6 milliards de francs de bénéfices en 1988 contre 230 millions de francs en

#### La fonction publique touchée à son tour

« Qualité totale » encore chez Valco ou chez Saint-Gobain, où les meilleurs gains de productivité ont été obtenus dans les usines menacées de dépôt de bilan. La fonction ne sont pas en reste non plus. Certains établissements tels que France Télécom ou la Caisse des dépôts et consignations, confrontés à la concurrence privée, ont, depuis plusieurs années déjà, lancé un programme d'amélioration de la qualité de leurs services,

Les agents des administrations centrales ou territoriales, « touchés de plein fouet par les attentes des autres collectivités, sont également sensibles à l'amélioration de la qualité du service public », ajoute Martine Guérin, conseiller en management social au ministère des PTT. L'armée de terre elle-même a organisé, le 22 mai à Nîmes, un colloque

sur la qualité totale. Le programme le plus accompli d'amélioration de la qualité est, aujourd'hui, celui de la « qualité totale ». Officiellement défini le 3 mai 1989 à Montréal, il s'agit d'un ensemble de principes et de méthodes organisés en stratégie globale, visant à mobiliser toute entreprise pour obtenir la satisfaction du client au moindre coût, Aussi évidente qu'elle puisse paraître, cette définition n'en soustend pas moins, selon Eric Le Gouvello, consultant, « un bouleverse-ment des organisations privées et publiques ». Et nulle entreprise ou administration ne peut, selon lui, y prétendre « sans mouiller sa che-

Les problèmes qui émergent au cours d'une démarche qualité sont. en effet, précise Christian Potié, · quasi exclusivement » lies aux comportements et, en particulier, à l'attitude des managers de l'entre-prise ou de l'administration. Bousculer l'inertie, les réticences, les chasses gardées afin que chacun trouve, finalement, son compte en prenant en charge, à son niveau, l'amélioration de la qualité de son travail et que l'encadrement se transforme en animateurs d'équipes responsabilisées, tel est l'enjeu de « la qualité totale ». Il prendra du

Au Crédit lyonnais, véritable paquebot de 45 000 personnes, Michel Krug n'envisage pas de mesurer les premières retombées avant 1993, en dépit des efforts importants consentis (7.5 % de la masse salariale consacrés essentielle ment à la formation qualité).

En attendant, salariés et agents forment aux méthodes « qualité », en balayant d'abord devant leur porte, lci, c'est un centre de tri des PTI qui s'attaque au problème de sacs postaux glissant perpétuelle-ment des chariots. Ailleurs, on cherche à limiter la file d'attente à trois personnes. Les premières résistances apparaissent, ne serait-ce qu'en remédiant à ces détails l'acheux qui, jusqu'à présent, faisaient partie du paysage. Une section syndicale marque sa mauvaise humeur en se sentant dépossédée de son rôle d'intermédiaire obligé entre la base et l'encadrement. Les aléas de la vie quotidienne de l'entreprise mettent à tout moment l'encadre ment en porte-à-faux avec son discours qualité. « Avec un bon dispositif survi extrémement rigoureusement, cela doit marcher », assure, confiant, Eric Le Gouvello, qui met toutefois en garde contre

ceux qui jouent « les apprentis sorciers a dans le conseil. Le plus important reste de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué en présentant comme

acquise une démarche qualité forcé-

ment imparfaite. Avis aux commu-

nicateurs trop presses...

# Valeo recherche l'« excellence » à petits pas

A l'usine d'alternateurs d'Etaples, un plan de qualité totale a été mis en œuvre en 1988. Mais le pragmatisme prime

ETAPLES

de natre envoyée spéciale

a Le plus dur, c'est de colmater les brèches qui, tous les jours, entra-vent notre recherche de l'exceilence. » Directeur depuis huit ans de l'usine d'alternateurs de Valeo à Etaples, Michel Poquet en sait quelque chose. Et de citer en exemple ce fournisseur de diodes qui a change sans le dire son mode de fabrication, provoquant, en bout de chaîne, la multiplication par quatre du nombre de pièces retour-nées à l'asine par le groupe PSA. Ou bien encore ce stupide mélange de poulies différentes qui a fait culbuter le niveau de qualité des alternateurs vendus à Renault.

Auparavant, le personnel aurait glissé sur ces erreurs alors qu'au-jourd'hui il s'y arrête. Signe des temps, une table de présentation des morceaux d'alternateurs défectueux est apparue au bout des sept lignes de production. Chaque opérateur peut venir y constater, en réel et sous forme graphique, les dégâts occasionnés par ces « aléas » qui polluent les chaînes de montage. Un résultat qu'il peut ensuite mesurer à l'aune de la « charte qualité », signée par les directeurs de la division alterna-teurs-démarreurs de Valeo, et apposée depuis le 11 avril 1988, à côté des graphiques de non-qualité réalisés par les opérateurs eux-

Chaque défaut est désormais disséqué, expliqué aux opérateurs et donne lieu, si le besoin s'en fait sentir, à la constitution d'un définition des problèmes à traiter. groupe ponctuel de résolution de d'un animateur compétent, d'un objectif. la plupart, ajoute-t-il, ont 1 300 salariés de la division alter-



BRITE

nateurs participent à l'un de ces groupes (une centaine au total) constitués dans les ateliers ou les bureaux.

Depuis la mise en œuvre du plan qualité totale en 1988, quarante-six difficultés ont ainsi été formellement résolues. Ce qui n'empêche pas certaines solutions proposées, rées trop chères, de ne pas avoir été retenues. « L'important étant groupe », précise François Ché-

reau, directeur qualité de l'usine. L'organisation du travail a changé, elle aussi. Auparavant, l'opérateur qui avait fini une série d'usinage appelait l'agent de maîtrise de surveillance, qui fai-

sait, à son tour, intervenir l'équipe volante de régulateurs des machines, Maintenant, l'opérateur décide lui-même de la série prioritaire à usiner au vu de l'état des stocks fabriqués pour l'étape suivante : il relève les défants constatés sur ces séries, tout en assurant la petite maintenance de sa machine. Chaque opérateur dispose da mode d'emploi de son matériel, de ses tableaux de mesure et d'une boîte rouge servant à

recueillir les pièces défectueuses. « Toutes ces subtilités, mises au point avec les intéressés, ont l'air bête, reconnaît François Chéreau, gros. » De 1 200 pièces défec-

passée à cinquante en 1989. « En trois ans, explique Michel Poquet, les constructeurs automobiles sont devenus extrêmement pointilleux sur la facon dont nous gérons deux objectifs apparemment contradictoires : produire de la qualité au moindre cout. . Chacun d'entre eux vient donc, chaque année, juger sur place, et « note » l'usine selon sa propre grille de critères. Les constructeurs s'attachent non seulement à mesurer l'amélioration du climat social, la stricte définition des tâches, mais s'arrêtent aussi à des détails tels que la fermeture à clé de ces boîtes rouges recevant les pièces mauvaises.

tueuses par million retournées, en

1986, par les clients, l'usine est

Ces audits permettent, selon œil neuf le chemin restant à accomplir vers la qualité totale. Tout en continuant à « balayer devant sa porte », précise Michel Poquet. Car il n'y a rien de pire, ajoute-t-il, que de se fixer de grands objectifs alors qu'on ne peut même pas assurer la qualité du quotidien. D'autant que le personnel, sensibilisé à la qualité, est devenu très exigeant par rapport au travail réalisé en avail.

Cette politique à petits pas semble payer. L'absentéisme (4,7 % en 1989) a ainsi diminué de 0,5 point en un an, et l'accord sur les saizires a été cette année, pour la première fois dans l'histoire de l'usine, signé par tous les syndicats.

# « Manipulation et langue de bois ne passent pas »

Un entretien avec M. Raveleau, ancien délégué général de l'Association française pour les cercles de qualité et la qualité totale

Ancien délégué général de l'Association française pour les cercles de qualité et la qualité totale (AFCERO), Gibert Raveleau s'explique sur le dépôt de bilan de cette association il y a près d'un en et sur la prise en compte de la démarche qualité dans les entreprises.

« Quelle leçon avaz-vous tirée du dépôt de bilan de l'AFCERQ en 1989 7 .

- Dès 1985, notre orientation était qu'il ne peut pas y avoir de cercles de qualité sans intégration dans une démarche qualité totale ni implication complète du management en ce sens. Car la qualité est un domaine où manipulation et lanque de bois ne passent pas. Maiheureusement, on a eu du mal à faire passer dans l'encadrement français les méthodes sous-tendant

un tel changement de mentalité. - L'AFCERO était essentialement subventionnée par les entroprises. Pourquoi lui ontelles, en 1989, retiré leur

- Ce n'était pas une question de confiance. Les entreprises souhaitaient surtout qu'il y ait une seule et grande association de promotion de la qualité. Dès juillet 1985, l'AF-CERO s'est réunia avec les représentants de l'AFCIQ pour évoquer l'unification des deux sensibilités complémentaires de la qualité : le courant technique, d'une part, représenté par les outils, les normes, la cartification ; le courant participatif, d'autre part, symbolisé per l'implication, la motivation, l'en-

- Comment les cercles de qualité qui ont souvent tourné en rond ont-ils pu àinsi se pervertir ?

- Si beaucoup de cercles de qualité se sont arrêtés en France, quelques dizaines da milliars continuent de tourner correctement. mais personne n'en parle. Dans les antreprises où les cercles ont eu des difficultés, on les a considérés comme un gadget social. Les cercles font long feu si la mode de perticipation du personnel est en contradiction avec les autres sys-

tèmes d'appréciation ou de promo-tion, voire de circulation de l'Information. On ne peut mobiliser le personnel sur la qualité que si la transparence exists. Avec notre culture taylorienne, on a avent tout cherché à mesurer les retours sur investissement des cercles. Mais on a oublié qu'en améliorant la communication à tous les niveaux on s'attaquait au fondement même des freins de l'entreprise tels que les cloisonnements et le non-respect des individus. Et cela ne se

- Y a-t-il un risque pour que des entreprises ratent le coche de la qualité totale comme elles ont raté celui des cercles ?

- Le risque majeur que courent les entreprises occidentales est de concevoir la démarche qualité comme un produit fini alors que, dens les faits, on n'atteint jamais la qualité totale.

- A qual risque s'expose une entreorise qui se contente d'anpliquer des procédures d'assurance-qualité en occultant les

induits par une telle démarche? - Les systèmes d'assurance qualité devraient se généraliser et on assiste délà à l'harmonisation des standards avec l'alignement des entreprises américaines, suropéannes et même africaines, sur les normes ISO 9000. A partir du moment où le client évalue la qualité d'un produit à l'ensemble des prestations englobent ce produit, l'assurance-qualité doit s'étendre au-delà de la seule production industrielle. Un fabricant de machines à laver expliquait, per exemple, que la qualité de ses parkings était un argument de vente.

- Comment sensibiliser à la qualité une administration non soumise à la pression extérieure directe?

Les véritables systèmes d'assu-

rance qualité ne se construisent

qu'avec la participation du person-

 Une démarche qualité trouve, dans les services publics, un terrain extrêmement favorable car les redonner un second souffle à la

changements de mentalité fonctionnaires français ont un sens du service public très développé, doublé d'une conscience très forte de ce que représente l'argent du contribuable. Seule l'organisation est responsable du fait qu'à un moment donné les salariés ne peuvent pas bien faire leur travail. De surcroft. Fedministration se trouve de plus en plus dans un secteur concurrentiel. Même dans les services régaliens où se développe l'idée de compétitivité des Etats.

- Les entreprises sont souvent confrontées à la nécessité de maintenir intect l'intérêt du personnel pour la qualité...

 Toute démarche d'innovation subit forcément une érosion. Il n'v a pas de recette mais tous les trois. quatre, cinq ans, I faut réinjecter de l'énergie dans le processus, sinon il s'éteint. Au Japon, on se contente de changer l'habillage des méthodes tout en continuant dans la même voie. Certains critiquent ces phénomènes de mode alors qu'ils présentent l'avantage de

surtout pas abandonner le mot qualité : depuis Colbert, il est le seul à ne pas se démoder.

» Nous assistons, à travers la réflexion sur le management, à la fin de l'ère industrielle bêtie sur l'échange travail-selaire au sein de laquelle on ne pouvait qu'octroyer du social. Avec la remise en cause de cet échange, celui qui fournissait hier un travail apportera demain son intelligence, sa créativité et sa capacité d'adhésion à des valeurs. En contrepartie, il attendra non seulement une participation au résultat économique de l'entreprise mais aussi une reconnaissance et une identification au projet de son entreprise. Dans ce futur système d'entreprise, on y retrouvera les valeurs de dignité, de respect de l'individu, d'authenticité, d'éthique et d'équité à tous les niveaux... >

VALÉRIE DEVILLECHABROLLE

# La guerre des réseaux aura bien lieu

L'échec de la tentative de fusion entre les deux formes de logiciels, Novell et Lotus, marque le déclenchement des hostilités sur le marché des connections de micro-ordinateurs

SAN-FRANCISCO

correspondance 'EST sur le pas de l'au-

el qu'ils se seront quit-és, Ray Noorda, le sage de soixante-six ans qui dirige Novell, et Jim Manzi, le patron de Lotus, de trente ans son cadet. Le patriarche de la profession se reti-rant dans l'Utah, terre d'asile des Mormons. Manzi s'envolant en Floride promener ses enfants à Disneyworld, Un Harold Mande à la sauce informatique qui fit vibrer bien des claviers des l'annonce des fiançailles le 6 avril dernier, Mais, dans la technologie spectacle, médiatisée à l'extrême, « tout a chaviré en direct, en quelques heures », confirme Ray Noorda. Une rupture consommée le 18 mai sur la question de la répartition des sièges au conseil

Seuls les banquiers regretteront cet accord manqué ; ils auraient du collecter 30 millions de dollars fusion en taille de l'histoire informatique, une transaction de 1,5 milliard de dollars. Ce mariage de déraison avorté, ne des frayeurs inspirées par Micro-soft, leader de la micro-informatique, laissera des traces. La guerre

Depuis 1988, les grandes manœuvres s'accélèrent 3Com, le pionnier des réseaux, absorbe Bridge. En 1989, Novell (chiffre d'affaires en 1989 : 422 millions de dollars) achète Excelan pour 175 millions de dollars. L'enjeu? Un marché de 10 milliards de dollars, selon les prévisions de Dataquest, un cabinet d'études de marché spécialisé dans l'informatique. Les réseaux s'avèrent cruciaux pour les entreprises avides de « connectivité » en d'autres termes, de logiciels capables de férer des fichiers et des données

des réseaux aura bien lieu. selon des modalités qualifiées de rotocoles ». Par ailleurs, l'existence de divers systèmes d'exploitation pour les ordina-teurs personnels (IBM-PC, MacIntosh) inciteit à la creation d'outils susceptibles de les connecter. Enfin, de nombreuses firmes abandonnent progressive-ment les gros systèmes dont les prix avoisinent parfois 20 mil-lions de dollars l'unité. Elles leur substituent des centaines d'ordinateurs avec des architectures de micro-processeurs pour un résultat équivalent et un coût largement inférieur, AT&T, Baxter Travenol, Bank of America comp-

tent parmi les Fortune 500, les grandes firmes américaines qui ont installé des configurations de 250 000 dollars à la place de sys-tèmes dix fois plus chers. L'obsoescence des gros systèmes et leur lescence des gros systemes et leur faible avantage comparatif en termes de performances par rap-port aux PC de haut de gamme profitent directement aux réseaux. « Le leader du marché sera l'entreprise vedette du secteur dans les années 90 », confic Devid Parro, un homme de Data-David Perro, un homme de Data-

Or le paysage concurrentiel continue de se polariser. Avec pour acteurs les éditeurs indépendants d'applications (Lotus, Bor-land) ou de systèmes d'exploita-tion (Banyan, Novell), d'une part, et, d'autre part, 3Com et Micro-soft. L'entreprise de Seattle annouce en 1988 un système d'ex-ploitation (OS/2) et un standard annouce en 1988 un système d'ex-ploitation (OS/2) et un standard de réseau (LAN Manager) déve-loppé avec 3Com et IBM. Le retard subi par OS/2 a servi les indépendants, mais « Microsofi commence à se réveiller dans ce domaine », dit Richard Sheriund, un analyste de Goldman Sachs. « Le succès de LAN Manager apparaît inéluctable », confirme le président de 3Com, Eric Ben-

La menace créée par le géant Microsoft (1,1 milliard de dollars de ventes) s'accentue du fait de la percée de sa gamme de logiciels d'application qui grignotent des parts de marché à Lotus de plus en plus incommodé par le succès du tableur de Borland, Quattro Pro, La prédominance de la firme de Manzi sur le segment s'effi-loche, passant de 74 % à 60 % en dix-huit mois. Or, Lotus demeu-rant une firme « monoproduit », seion Sheriund, il se devait de trouver un partenaire.

Novell recherche avec anxieté novell recherce avec anxiete une occasion de fusionner malgré 70 % de part de marché des systèmes d'exploitation, un chiffre qui n'a pas décliné. L'ombre de Microsoft, conjuguée aux problèmes de succession inhérents à la firme de l'Utah, incite Noordana de comment de l'accession de la firme de l'Utah. à presser le monvement. A l'âge de la retraite, après huit ans à la tête de Novell et avec la perspective de gagner 150 millions de dollars en vendant ses actions, l'opportunité est à saisir. Lotus est très réceptif. Des synergies apparentes - distribution interna-tionale de Lotus, réputation de Novell, service aux utilisateurs devraient plaire. Après trois semaines de négociations secrètes, il signe une « lettre d'in-tention » avec Manzi. L'entité s'appellera Lotus-Novell. Lotus, une marque célèbre dans la pro-fession, a tous les traits du bon choix. a Il s'agit d'un mariage de vainqueurs », nous déclarant Ray Norda quelques jours après l'an-nonce des « tiançailles ».

#### Union bilolés

Le marché réagit maussade-ment, une fois l'effet de surprise passé. L'absence de prime à l'ab-'sorbé (Novell), qui compense rituellement la perte d'indépen-dance, mécontente les action-naires de la firme mormone. Le cours de l'estime Novelleme. Le cours de l'action Novell chute de 10 %. Dans les cercles de l'Utah, on parle d'union bàciée. « Dans une fusion, 2 et 2 font rarement 4 », constate Bernard Vergnes, le président de Microsoft Europe. En effet, l'arithmétique de l'al-liance n'armaraît rose évidents. liance n'apparaît pas évidente : 3 000 kilomètres séparent Novell de Lotus et l'alliage de l'éthique introvertie des mormons et de l'agressivité des « MBA de Manzi » alimente les critiques, « Mégalomanie », dit Philippe Kahn, de Borland, qui conclut le 6 avril : « Condamné à l'èchec ! »

Commence sous des auspices moroses. le projet de fusion tombe vite à l'eau. D'autre part, les dirigeants de Novell s'aperçoi-vent que les ambitions de Manzi e ne manquent pas d'ambira-lence », seion l'un d'entre eux « Une fusion entre égaux ne devrait pas faire de nons des dupes ». raconte Ernst Gemas-smer, le patron de l'international. « Le jeune Manzi a révélé son jeu un pen trop tôt », confie un ban-quier, qui ajoute qu'e il souhaitait porter la culotte et emporter la

dot : c'était trop demander. » Chez Lotus, un récit des faits diametralement opposé circule.

\* Toutes les concessions de dernière heure exigées par Noorda fuent accordées », selon Manzi. Le point d'achoppement, un nom-bre identique de sièges pour cha-que firme, avait été résolu dès le 6 avril, les parties acceptant une primanté de Lotus (4 contre 3). Lotus ne cédera pas, car « cela aurait bloqué le fonctionnement de l'entreprise », conclut Manzi.

Tout le monde s'accorde à reconaître que le suit d'Allere de la reconaître que le suit d'Allere cord n'aura servi que de prétente à un symptôme plus profond, la désillusion des partenaîtes. L'annonce unilatérale de la reponsité de l'irritation des diricements de Roston geants de Boston.

devaient informer conjointement la presse. Manzi passera outre, publiant un communiqué pendant le week-end et mettant indirectement en cause l'intégrité des dirigeants avec lesquels il souhaitait s'allier la veille. « Il n'a pas de temme a constate placidement en tenue », constate placide des banquiers de Novell.

Les conséquences de cet échec sont incommensurables. Les pro-tagonistes voient leur réputation ternie à la suite de cet intermède. usmic a la saite de cet intermède, « Les employés de Novell, leurs fournisseurs ou même des parie-naires potentiels vivent dans un état d'incertitude », explique Jeff Tarter, l'éditeur de Softieller. A Roston maloré le discours insertiel. Tarter, l'éditeur de Sofileiler. A Boston, malgré le discours insonciant — « tout va comme avant »— les cadres de Lotus ont appris à leurs dépens qu'une amion n'est scellée qu'une fois l'encre séchée. Mais Wall Street est soulagé, l'action de Novell remontant, car une fusion déséquilibrée aurait coûté plus cher que les périodries de ce plus cher que les péripéties de ce dernier mois.

PARTY IN

**元 305 元**1

But British ... 古建立物 为 25

@15 No 1111

ATTENDANT Appril 12 - HOLE

Corner of the 

Eiseria I. D.

3 B. H. H. The market of the

THE ST. A Miles and the second (D.74.7) (1. )

the buy ...

1 12 1 14 L

व्यामा स्थाप

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE Tag to Day E 1250

No.

And the state of t

Act : The Land

**建工业工工** 

b unica

la Consume

14.1 42 TH. 12 TH. 15

PERMIT Sept. 12

SIAMSON II THE COURTS TEN 74 1 7 --

#### Sur le front du service

Le redéploiement des forces es présence présage de la virulence inéluctable de la guerre des réseaux. 3Com, qui s'est récem-ment doté d'un président fran-cais, un ancien des Arts et Métiers, Erie Benhamou, devra tenir la dragée haute à Novell, esseulé. La concurrence indirecte entre les deux firmes conduit à entre les deux firmes conduit à des jeux subtils. 3Com se spécialise dans les systèmes, offrant à la fois des matériels et des logiciels des matériels et des logiciels à travers un réseau de 900 nevea-deurs spécialisés, tandis que Novell se concentre sur les logi-ciels en pratiquant la théorie du l'évangélisation prônée par Noorda: « Laisser faire par d'au-tres ce qu'on ne ferait pas parfaite-ment sol-même. » Depais deux ans, neuf mille spécialistes (maté-riels et logiciels) jouent le rôle de bras séculier de la firme de mor-mons.

La bataille de la distribution ne se limite pas à un chiffond le les mille revendeurs 3Com disposest de marges supérieures à celles des revendeurs Novell », confie Benhamou. L'équation se double d'un problème de la confie problème de qualité, toutefois : les agents Novell demeurent plus proches des utilisateurs qui solliproches des utilisateurs qui solli-citent une assitance accrue en termes de services. « La guerre des réseaux se gagnera sur le front... du service », analyse David Perro, de Dataquest, qui ajoute : « La complexité des produits en fait le paramètre essentiel du succès, »

En effet, maigré leur succès, les reseaux locaux souffrent d'un suiveurs), ne profite guère aux utilisateurs. Des réseaux incom-patibles ont entraîné l'éclosion de systèmes interréseaux.

Toutefois, la tour de Babel s'atténue au profit d'une standardisa-tion croissante des grandes insti-tutions. La concentration de la demande en appelle à la consoli-dation de l'offre, Microsoft, qui vient d'échapper à l'alliance Lotus-Novell, dispose desormals de temps pour réaffirmer sa présence dans le domaine des réseaux. A moins que de nou-velles fusions se profitent à l'hori-zon, « Un mariage raté ne zignifie guere que nous ne poursuivons pas d'autres ailiances », configit, sybillin, Ray Noorda. Les ban-quiers d'affaires devraient se consoler de cette union tuée dans l'œuf : les années de vaches

ALEX SERGE YIEUX

PRESENCE INTERNATIONALE DU CCF

LE CCF FACILITE TOUTES LES OPÉ-RATIONS INTERNATIONALES DE SES CLIENTS ET LEUR DONNE ACCÈS AUX SENCE SUR LES GRANDES PLACES FINANCIÈRES DU MONDE ET À SON

PAR NOTRE EXPÉRIENCE DES MAR-CHÉS LOCAUX ET AVEC LE SOUTIEN

NOUS AVONS CONTRIBUÉ AU MON-ENVERGURE, COMME LE BARRAGE DE CHANTIER FRANÇAIS À L'EXPORTA-QU LA TITRISATION DE CRÉAN-INTERNATIONALES. PAR SES CONSEILS. L'INGÉNIERIE FINANCIÈRE DU CCF A PERMIS UN GRAND NOM-BRE DE RAPPROCHEMENTS ENTRE

BIENTÔT AVEC FRAHLINGTON, LÀ GESTION DE VALEURS MOBILIÈRES DU GROUPE CCF SERA AUSSI FORTE À LONGRES QU'À PARIS, ENFIN. DEPUIS LA SUISSE, LA GESTION PRIVÉE INTERNATIONALE S'ÉTENO À MONACO AU LUXEMBOURG ET À PARIS.

LE CCF MOBILISE UN MILLIER DE PERSONNES DANS LE MONDE ENTIER AU SERVICE DE CLIENTS POUR QUI L'INTERNATIONAL EST UNE PRIORITÉ



APRÈS ESSAIS, LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE À CERTAINS DE NOS COLLABORATEURS A ÉTÉ FINALEMENT ACCROCHÉ AU MUR. PARCE QU'AU POIGNET C'ÉTAIT UN PEU LOURD.



PENSER L'ARGENT AVEC INTELLIGENCE

Tables d'Affaires

DÉJEUNERS RIVE GAUCHE.

DODIN BOUFFANT 43-23-25-14 12 h 30-14 h 30, 20 h-24 h. Owent le samedi. Toe jours son capport qualité-prix, doit 25, r. Frédéric-Santos (Manh-Mathalité) F dan mesta 155 F. Polesant, fruits de mer et crustacies mate l'année. Parting Lagrange.

YUGARAJ Air climatise

43-26-44-91 SPÉCIALITÉS INDIENNES. « De tous les indiens, celui-lit est de très loi F. lunds le meslleur et le plus authentique. » (Ganit-Millau.)





M. Rothschild.

LE ROULEAU

Et aussi

urtent de

CHEZ VOTRE WAT



D-ordinateurs

And the second s The state of the s

Maria Maria Contra Co Non Marine Marin Colonial Co. Separation of Secretary and Se

President de la care de la care de Action to the second of the second second Marie James and Line day Comment Ben gift et descours inte COMMENT OF LOCAL DAY APPR weight do not the come and selection to the come and the tion of the er's remember, are there emissioned by the section केंद्र व्यक्ति एका एक इस इस विकास

> Ser le front de service

> > ente tente infat

h **Sui** Perten Lancascer and Career Territoria de la contra del la contra del la contra del la contra del la contra de la contra de la contra de la contra del la contra d ्रिक्षिक पुरस्का **स्ट** स्टब्स् mit ber meniten fin Na Grieger haute a Nos the land of the or to the transfer the land of the lan 観光にははし 特はくたぞう ひこじご 行動機 A cracion on which to tell me energy sprovide laws, rando & 養婦が かっためがらさない 海崎 gamen, in a mente agrad to its ifteestalt

Tampage bat en gefore b. AND IN THE PARTY OF THE PARTY. process on mades a flegan # with the second of the same of second of the Begen, senten en ibn ibn, erne ibn # "连点事的",这一个"许说"。"你是' **ee** Seek to gran a not in the # 4+ with room had been to are a 1856 The state of the s Marine Congress of a desired The state of the s Section of the State of the Section the landered of the best of the best of the security is a section of the last of the

The second secon hitties which is a regard to the state of th BENERICE STOR STREET Married 1944 of the state The free services of the servi Company of the Company of More white the real factor of the second THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.

de Character to a mile to

ALLY S-ROLLING

## **AFFAIRES**

# N. M. Rothschild, banquier londonien très privé

Spécialiste des dénationalisations, le « merchant banker » familial résiste bien à la concurrence

ES gratte-ciel de verre et de métal de la City écra-sent de leur masse un immeuble de bureaux moderne et banal. Mais dès que l'on entre dans le vesti-bule de New Court, siège de la banque N. M. Rothschild & Sons, la différence avec les autres ban-ques du quartier devient mani-feste. Des armoiries dont la devise proclame « Intégrité, Industrie, Concorde », des murs en marbre converts de portraits de famille. converts de portraits de famille, des huissiers hautains et insondables, utie atmosphère enivrée de respectabilité qui sied à l'une des dernières banques familiales londoniennes totalement privées, dirigée par l'un des descendants du foudateur, Nathan Meyer Rothschild.

Rothschild.

a Nous travaillous toujours en famille. La banque constitue l'épine dorsale de la tradition Rothschild » : assis dans sa salle de conférences personnelle, Sir Evelyn de Rothschild, einquanteneus aus, président de N. M. Rothschild, paraît presque timide. Peut-être parce que ce pilier du « square mile » assure la réputation de puissance et de gloire d'une famille-symbole sans publicité aucune, La direction du fixing deux fois par jour du cours de l'or, la privatisation de British Gas et de BP, la gestion des pius grosses de la revivatisation de British Gas et de BP, la gestion des pius grosses fortunes, le conseil du magnat anglais Lord Hanson pour les acquisitions et les fusions, l'assistance au gouvernement mexicain pour réchélemner la dette nationale. Derrière toutes ces opérations, on retrouve l'Honorable N. M. Rothschild & Sons. Cette banque privée de laille moyenne, qui compte deux mille employés dans dix-neuf pays, n'est pas tenue de publier ses résultats. Le rapport annual révèle sentement que le dividende global versé aux actionnaires s'est élévé à 4 millions de livres (40 millions de frâncs). An même titre que Retischile Assets Managament et la maisen de courtage Smith New Court (32 % du capital), la banque londonienne est charicautée par la même société holding basée en Suisse qui contrôle les principaux avoirs des courses les principaux avoirs des courses français et suisses.

Le conneil en privatisation a fait

Le conseil en privatisation a fait la réputation de N. M. Rothschild an Royanne-Uni. Si, comme le configuration de la comme le an Royansne-Uni. Si, comme le soulignent les analystes du secteur, ces prostigiouses opérations pour le compte du gouvernement tory n'out guère été rémunératrices en Grande-Bretagne, leur succès a permis de vendre l'expérience Thatcher aux quatre coins du monde. Pétrole en Espagne, chemiss de fer en Malaisie, eau à Singapour, électricité au Chili, banque en Jamaïque, papier en Turquie...: la dénationalisation est désormais lie , fer de lance des activités internationales de « N. M. ».

#### ... All service... de la Couronne

Cette e success story > 2, mis en inmière les liens très étroits entre l'héritier réservé de St Swinthen Lane et l'hôtesse de Downing Strept. L'actuel numéro deux du Trésor, Norman Lamont, qui siège au esbinet, le secrétaire d'Etat responsable de la supervision de la City et le secrétaire politique de Margaret Thatcher sont des aucleus de N. M. Rothschild. Peter Walker démissionne-t-il avec fraces de son poste de minis-

anclèns de N. M. Rothschild.
Peter Walker démissionne-t-il
avec fracas de son poste de ministre du pays de Galles qu'il va
immédiatement a nantousier » an
consell d'administration du
buroan de représentation de Cardist, spécialisé dans les investissements « high tach ».

Sir Evelya démens catégoriquement que le bapque air pu profiter
de cas liens pétvilégiés avec
l'équipe Thatong dans l'actribution des opérations de dénationalisation du programme entrepris
par la « Dame de ser » « Ce sons
les hants fonctionnaires du Trésor
et non pas les hommes politiques
qui octrolen à selle un telle banque
un contrat de privatisation uniquement sur la base du mérite et des
honoraires. Dans le passé, nous
avons conseillé des gouvernements
de gauche comme de droite. Tous
ce que nous demandops aux pouvoirs publics, c'est de nous lausser
faire notre travail en intervenant le
moills possible, a Le choix par le
ministère des finances d'autres
institutions que la sienne pour
ment à bien la privatisation de
l'acier, de l'est et de l'électricité
n'a guère ébranté le flegme de
potre interlocuteur. Sa banque
offre désormais ses conseils aux
compagnies d'eau et d'électricité offre désormais ses conseils aux compagnies d'eau et d'électricité-acquéreuses. Le pragnatisme est sa marque de distinction. Ainsi,

malgré ses démêlés avec la presse lors de la tragique disparition en 1980, en Italie, de son ex-épouse, cet avare d'interviews a conservé son strapontin au conseil de direc-tion de l'hebdomadaire The Eco-

Reste que cette « Thatcher connection » ne fait que perpétuer la mythologie de la symbiose entre le pouvoir et cette dynastie de seiensurs de l'argent, les a printés des banquiers et banquiers des princes », comme on disait au dix-neuvième siècle. Les siens n'ont ceusé de briller au service de la couronne. Nathan Meyer, le financontonne. Natura meyer, le innui-cier des campagnes antinapoléo-niennes de Wellington, Lionei, qui offre à Disraell le contrôle du canal de Suez en rachetant au nez et à la barbe des Français les parts du khédive. Natty, qui aide l'homme d'affaires Cecil Rhodes à étendre la domination britannique en Afrique du Sud. Ami d'Edouard VIII, Lord Victor, ancien officier du contre-étplon-nage, homme d'affaires et acientifique, conseille Edward Heath.
Moulé à Harrow et à Cambridge,
plus intéressé par les arts et les
chevaux que par les arcanes de
l'économie, belyn de Rothschild jeune homme ne se passionne guère pour cette banque dont il est guere pour exte nanque dont il est pourtant l'actionnaire principal. Ingénieux, intellectuel, volontiers caustique, son cousin Jacob tient les commandes. Devant la trans-formation du paysage autour de New Court et de l'internationalisation des monvements de capi-taux, ce dernier propose de trans-former ce temple de la tradition en un supermarché de la finance offrast toute la palette des services. Il insiste sur une introduc-tion du titre en Bourse. Evelyn, qui ne croit pas au gigantisme, met son veto et évince Jacob du fanteuil présidentiel en 1980.

a Mon cousin n'a plus rien à voir avec cette inalson, dont il ne pos-sède aucune action. Il fait de la finance et pas de la banque »; le rappel des évênements passès est insupportable pour Sir Evelyu.

Que Jacob Rothschild, élevé récemment à la pairie à la suite de la mort de Lord Victor, se soit allié à Jimmy Goldsmith (un cousin éloigné) dans le raid avorté contre BAT a sans doute aggravé

#### image de marque

La volonté de rester coûte que coûte privé ne limite-t-elle pas la coûte privé ne limite-t-elle pas la marge de manœuvre de N. M. Rothschild? Face aux énormes capitaux des nababs du « square mile », les merchant banks britanniques ou les conglomérats américains et japonais, elle ne pèse pas lourd. « Le critère n'est pas la taille ni le capital, mais le genre d'affaires que vous traiter. La stad'affaires que vous traitez. La sta-bilité de l'actionnariat permet de bitté de l'actionnariat permet de travailler à plus long terme et facilite la prise de décisions », répond
Sir Evelyn, chef de file des partisans du statu quo. A ses yeux, la
culture d'entreprise
« paternaliste », un système d'in-

téressement aux bénéfices, l'absence de lourdes hiérarchies, la mystique d'un nom qui efface tous les prénoms et sent la vieille Angleterre demeurent les principaux atouts du groupe,

Mezza voce, une contestation « moderniste » milite cependant en faveur d'un bouleversement de en taveur d'un bouieversement de structures jugées archaïques. « Comment voulez-vous garder les meilleurs talents quand on refuse de leur distribuer au titre de la rémunération des actions de la compagnie pour laquelle ils travaillent, ce qui se fait partout ailleurs? » commente un « rebelle ». D'autres critiquent la tron grande prodesse du tare trop grande prudence du top management à l'égard de l'Europe de l'Est ou la stratégie de développement centrée sur la péninsule lbérique en prévision du grand marché de 1993.

« Nous sommes une banque julve. Mais, contrairement à ce qui se passe en France, où l'on continue de parler de banques catholiques, protestantes ou israélites,



cette caractéristique n'a guère d'importance dans la City. Si certaines poches d'antisémilisme exis-tent, l'Angleterre a toujours été un pays tolérant, »

De quoi l'avenir de la banque sera-t-il fait quand, dans deux ans, Sir Eyelyn prendra sa retraite? Selon les rumeurs de la City, la succession devrait être assurée par Amschel de Rothschild, le patron d'Assets Management, le demifrère de Lord Jacob. « Le travail en famille est notre image de marque. » La confession s'arrête là : ce jardin secret restera secret. Evelya de Rothschild ne joue pas aux Rothschild, il se contente d'en être MARC ROZEN

# DYNASTEURS

Marne-la-Vallée

# **DISNEY MACHINE:** LE ROULEAU COMPRESSEUR-

#### Et aussi

- Les gestionnaires de sicav sortent de l'ombre
- Les avatars du musée Getty

DYNASTEURS L'économie sans ménagement.

CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX



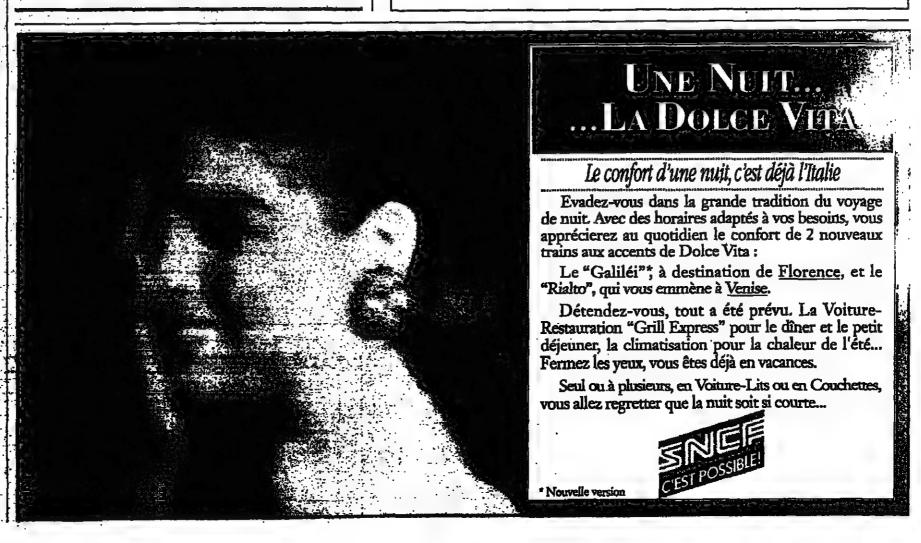

26 Le Monde • Vendredi 1= juin 1990 •••



MIEFRANCAISE:

LUNDI

LES DIRIGEANTS

consultation de

ES JURISTES

The week of the second second

INIVERS LA GESTION

called de carrier

increurs!

ES 🕹 (1855) 🖹

and.

SPL

The same

Section de point

 $eH_{\mathcal{A}_{2}}$ 

MONDE, point

272 pages, 27,59 F

المكنامن الأمل

384 pages, 225 F







KAISE :



CADRES DÉBUTANTS, CADRES CONFIRMÉS

dans la section C - Economie

# LUNDI

### LES DIRIGEANTS

Les postes a plus de 400 KF annuels La rubrique des cadres de direction preis à s'engager dans des responsabilités de livut niveau.

## LES JURISTES

Du vontentieux à la réduction de contrats des mentages juridiques my negociations internationales, mus les metters du droit

## L'UNIVERS DE LA GESTION

Des apportanties de varrière pour les contrôleurs de gestion, les airecteurs financiers, les direc-teurs administratifs, les analystes finan-ciers, les audi-Teurs, less hefs

omprables.

## « LE MONDE DES CADRES »

La rubrique généraliste des cadres débutants et des cadres confirmés. Leurs domaines de compétence : les études, les ressources humaines, la communication, le marketing.

## LA FONCTION COMMERCIALE

Toutes les annonces d'avenir pour les ingénieurs commerciaux. les directeurs des ventes, les directeurs export, les chefs de produit

UN SUPPLÉMENT SPÉCIAL EMPLOI

L'informatique:

un secteur clé de l'entreprise
qui offre de nouvelles perspectives : ingénieurs système, spécialistes des logiciels, des bases
de dornées

## Secteurs de pointe :

pour tous ceux qui souhaitent valoriser leur expertise en électronique, dans les biotechnologies, en chimie, en mécanique, en aéronautique.

SUPPLEMENT SPECIAL, diffuse gratuitement avec votre quotidien.

#### MERCREDI MARDI

# **CARRIÈRES**

De véritables carrières européennes à fort potentiel d'évolution. En liaison avec sept quotidiens européens.

## L'INTERNATIONAL

Une sélection de postes bases à l'étranger dans des organismes internationaux ou dans des firmes multinationales.

# «LE MONDE

**DES CADRES** »

La rubrique généraliste de l'emploi des cadres.

36 15

un mois d'offres d'emplois parues dans le Monde. Le service télématique expert de l'emploi des cadres.

LE MONDE, point de rencontre des grandes ambitions

#### **AFFAIRES**

# Accor, un hôtelier qui rêve de tourisme

856 hôtels, 2712 restaurants, des chèques-restaurants dans douze pays : Paul Dubrule et Gérard Pélisson veulent profiter des atouts de leur groupe pour percer dans le tourisme, même si le Club et Wagons-lits ne répondent pas à leurs ayances

EPUIS vingt ans, Accor a toujours fait du tourisme mans par petits bouts. Quartante hôtels de loisirs et trois voyagistes ne lui ont pas permis d'offrir des circuits et des séjours en très grand nombre. Les bommes d'affaires désertent les hôtels du groupe pendant le week-end. Sa réservation centrale n'est pas en mesure de proposer à un client un produit complet comportant une place de train, une chambre d'hôtel et une visite de Bruxelles. « Il nous faut, désormais, faire quelque chase de sérieux, à une grande échelle et cela nous prendra du temps, peut-être cinquant, déclarent Paul Dubrule et Gérard Person, les deux présidents d'Accor. ans, déciarent Paul Dubrule et Gérard Pisson, les deux présidents d'Accor. Il y a beaucoup d'argent à prendré auprès des 325 millions d'Européens qui bougent de plus en plus. Nous possédons d'importantes capacités d'hébergement; nos restaurants d'autorouse attendent le voyageur qui pourra se récréer dans notre filiale, le parc Astérix, ou se distraire dans un des casinos du groupe Barrière auquel nous sommes associés. »

Une entité spécifique sera bientôt créée pour développer ce tourisme de court séjour (de vingt quaire heures à trois jours) dans un rayon de trois cents kilomètres et le week-end. Elle cans shometes et le week-end. Elle proposera des « produits automobiles », comprenant des nuits d'hôtels, des loisirs pour les automobilistes désireux de visiter une région. Se rajouteront des « produits aviens », puis des « produits en automobiles ». Dans l'entique de con dévelopcar ». Dans l'optique de ce dévelop-pement, Accor multipliera ses établis-sements de tourisme (car il lui faut au moins mille lits aux Antilles ou en Polynésie) et ses bateaux de croisière exploités avec Paquet. En troisième lieu, Accor misera sur le tourisme de congrès et toutes les activités qui mêlent le travail et les loisirs.

La prise de 2 % dans le capital du Ciub Méditerrannée doit être replacée dans ce contente. « Accor et le Club se trouvent sur des marchés qui se recoupent, expliquent MM. Dubrule et Pélisson. Il vient au tourisme d'afficience d'accoupent page qui tourisme classique. faires et nous au tourisme classique. Nous pouvons développer des synergies ponctuelles : un voyagiste, par exem-ple, ou l'Australie. Nous avons pris 2 % de son capital pour témoigner notre intérêt amical, mais nous n'aug-

porterait comme un vulgaire financier et non comme un professionnel « Certes, nous avons réussi de bril-lantes opérations financières, tépliquent-is, mais nous ne sommes pas des financiers. La réussite de Novotel nous a fait comprendre qu'il fallait décliner un produit un cran en des-sous, lbis, devenue la deuxième chaîne hôtelière après Novotel. Nous allons libre le captième restaurant Carthe fêter le centième restaurant Courte-paille. Nous implanterons plusieurs centaines de Pizza del Arte en Europe centaines de Pizza del Arte en Europe.
Ce ne sont pas des produits, peut-être?
Nous sommes des hôteliers-restaurateurs qui essayons de développer des
produits forts et de les multiplier. L'ennui du Club, c'est qu'll a un superbe
produit, mais un seul. Pierre par
pierre, Accor ne cesse pas de se
construire et de se diversifier. Le Club
est entré à grand bruit dans le capital
de la compagnie hémerre pour 80 millions de francs; pour nous, c'est le prix
d'un hôtel et un peu moins que les
terrains que nous sommes en train
d'acheter en Tunisie...»

Comme on dit, les discussions se poursuivent entre les deux stars du tourisme français qui se regarderaient plutôt en chiens de falence.

La même volonté de délimiter cizirement les responsabilités - et de ne pas partager le pouvoir – inspire les deux responsables d'Accor sur l'offre de partenariat faite par les Wagous-lies pour les hôtels Pullman. « Nous lis pour les notes ruiman, a vous sommes très intéressés par le parc hôtelier de Pullman. Nous sommes prêts à faire une offre ». Mais, pour eux, « la balle est dans le camp des Wagons-lits. Il faut que les responsables nous dévoilent leurs intentions, qu'ils définissent le périmètre qu'ils



MM. Dubride (à droite) et Pélisson, présidents d'Accor : « Pas question d'agressivité... »

metient en vente, qu'ils nous présen-tent un dossier ficelé. » Plus que le prix, c'est le partage du pouvoir qui préoccupe les deux présidents : « Nous n'entendants pas être des parte-naires dormants. Si l'on met beaucoup d'argent, c'est pour pouvoir mettre en re des synergies », en clair unifier

En revanche, Accor pourrait trou-ver l'argent nécessaire sans difficulté.

ment attaché à son statut familial et

ment atrache à son statut ramiliai et à son caracinement rural. En rache-tant l'hiver dernier son concurrent Cassegrain, Bonduelle, qui ambi-tionne 4 milliards de francs de chif-fre d'affaires en 1990, a confirmé sa prédominance dans ce secteur en pleine restructuration.

« Ma stratégie, c'est cela », explique Bruno Bonduelle, président de la société depuis 1985 en plantant au

milien de son boreau un petit dra-peau européen. Pour confirmer sa

peau européen. Pour confirmer sa vocation internationale, il a fait construire il y a un peu pius d'un an ile siège social à Villeneuve-d'Ascq, à quelques stations de métro du centre de Lille. Auparavant, le personnel administratif était installé en pleine campagne, auprès de l'usine d'Estrées-en-Chaussée (Somme). Etalée sur 50 hectares, cette usine, une des quatores du groupe, produit chaque année (00 000 tonnes de conserves et 80 000 tonnes de surgelés. Plus extraordimaire : elle réalise 70 % de sa production en l'espace de quatre

sa production en l'espace de qualte mois. Du 15 juin au 15 octobre, 10 000 camions débordant de petits

10 000 camions débordant de petits pois, haricots verts, carottes, céleris et ponsmes de terre franchissent les portes de l'usine d'Estrées. A cette époque de l'année, 700 saisonniers viennent prêter main forte aux 830 salaries permanents de l'établissement. Car l'industrie de la conserve vit au rythme de la pousse ides lépimes : une fois cuelli, le petit pois doit être conditionné dans les quatre heures qui suivent sous peine

quatre heures qui suivent sous peine de devenir immangeable !

Au fil des aus et des progrès echnologiques, l'industriel tente de

domestiquer ces caprices de la nature. À l'usine d'Estrées, les cin-

quante personnes du service agrono-mique s'échiment à combiner semences, qualité et surface des terres pour tenter de planifier la date des récoltes et donc l'approvisionne-ment de l'usine. Pour y réussir, ils mètres un diabate certament aussir, ils

ment de l'usine. Pour y réussir, us mènent un dialogue permanent avec le groupement de producteurs qui représente les 1 200 planteurs de cette zone. Tout su long de l'aunée, dix « chefs de rayon » sillonnent la campagne pour maintenir le contact avec est agriculteurs. Et depuis l'autonne 1987, Bonduelle a mis en alles des gratiques de groupée four

place des groupes de progrès pour échanger techniques et savoir-laire dans l'espoir d'une amélioration de la productivité. Au total, les petits légumes utilisés par Bonduelle pro-viennent de 60 000 bectares cultivés

par 10 000 agriculteurs. Les quatorze usines qui emploient 3 500 per-sonnes en permanence ont été orga-

e On n'a jamois 2, 3 ou 4 milliants de francs en cash. Mais il faut au minimum 50 % de fonds propres. Nous en avons 75 %. Nous avons done la possibilité d'emprunter 5 ou 6 milliards de francs sans déstabiliser notre bilan. Au-delà, nous pouvons trouver un montage permettant d'obtenir des fonds propres de nos octionnaires; ou avec l'aide de la société qu'on ochète.»

A en croire MM. Paul Dubrine et Gérard Pélisson, « une affaire de 10 milliards de francs ne serait pas un problème » : emprunts, fonds propres et augmentation de capital (celle ouverte en janvier dérnier va apporter encore 1,8 milliard de francs en 1993) permettraient d'y faire face. C'est la situation qui décidera des moyens utilisés, « Aujourd'hui en Erance, les emprunts à court terme supportent

10 % d'intérêt, dit M. Gérard Pélisson. Les fonds propres dovent rapion-ter ou moins 5 % après impête Mei-Il faut que leur remanfration any mente chaque année s de 7,5 % on doit passer à 8 %, etc. En fin de compte, des emprunts ne sont pas beaucoup plus chers. Evidenment, ce

#### la maîtrise

Le mêmie pragmatisme prévaut sur la méthode de développement : fran-chise, création sur tonds propres, rachat de chaînes ou d'établissements rachai de chaînes ou d'établissements existents. « Nous ne sommer manichéens, defarent Pau Debuie et Gérard Pélisson. La franchise a été utilisée pour développer Novatel. Elle a un grand avantage : elle permet de constituer un réseau de dimension vaisonnable » Elle peut aidet le groupe, déjà premien hôtelier européen — mais qui n'a par exemple, que trois hôtels en Espagne, s'il est fort en France — à devenit, premier mondial comme il devenir premier mendial comme il l'ambitionne, et en tout cas à renforcer son réseau. En effet « en matère de réservation, la taille du réseau en déterminante : avec le réseau le plus vaste, on peut se payer le meilleur système.»

Toutefois, si l'on veut rester bôtelier, a il faut éviler de perdre la maîtrise du réseau. Parce qu'on risque de voir partir une partie des franchisés... pour constituer une chaine concurrente. El parce que les bénéfices ne viennent pas de la franchèse, mois des investissements propres du groupe ». A preuve : en 1989, la franchise n'a apporté que 5 ou 6 millions de france me les 806 millions de de francs sur les 806 millions de

# Bonduelle, le poids lourd du petit pois

L'objectif de l'entreprise nordiste : devenir le numéro un du légume transformé dans l'Europe du grand marché

La Sacrétariat d'Etat acquiès du Promier ministre chargé de l'Emire è de la prévention des risques technologiques et malareis majeurs

## Université d'été européenne de l'environnement

du 12 au 15 septembre 1990 sur l'ile de Berder (Golfe du Morbihan), France

Cette université d'été, lieu d'échanges et de confrontations d'expériences et de projets, s'adresse en priorité aux jeunes professionnels ou étudiants européens sensibilisés aux grandes questions portées sur l'environnement, par pos sociétés contemporaines. Quatre loumées à thème:

> Survice de la giantita: les grands erts d'alarme. Quets entits de décisies pour quoites currictions? Recherche et Économie: popyelles ériquiations.

Les hommes et heur professionnent; égyerpoets et releur de releurs.

Soes la présidence de Brica Lalondia Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'Environnement

Guy Azang, Jean-Michel Bolotpoy, Jean-Louis Burlot, Francesco di Castel, Yves Cachel. Alain Compan, Jacobes-Yves Constrant, Philippe Bestrassins, Jean-Barriste Busself, Reof. Demand Leas-Michel Barnes Affred Bresser, Felix Bustzerl, Nacoles Bulgt, S. L. Laur, Pierre Mariette Christian Mottaint, Jean-Claude Plenn, Pierre Rationes, François Bassale. Carlo Miga di Muanta, Jean Robin, Joé da Rossay, Ségolène Ruyal, Antonio Roberti, Pierre Frédéric Tantère-Buchel, Haroun Taxinti, Jacques Tauys, Mostapha Tatha, Ernst Ulrich was Walrelicher.

d is Dottiles in Witte.

Gon: Agence Française des James créateurs européens

3, rae Debelleyme - 75893 Paris - No: 48-94-79-78

Ul ose prétendre que rien n'est plus facile que de mettre des petits pois en expresse commerciaux et les sites industriels par zone géographicaites? Personne en tous cas chez Bonduelle, le numéro un européen de la cas charge la fabrication et la commerciaux et les concurrent notamment à limiter les contraint notamment de la nature d'investissements. distributeurs et Nord-Europa cha-peante deux usines situées près de Bruges et les directions commerciales pour la Belgique, la Grande-Bre-tagne, les Pays-Bas et le Danemark.

#### La restauration progresse

Si cette organisation remonte sen-lement à 1985, chez Bonduelle le lement à 1935, chez Bonduelle le souci d'internationalisation est bien antérieur. C'est en 1965 qu'a été créée la filiale allemande. Résultat : vingt-cinq ans plus tard, la notoriété de Bonduelle est meilleure outre-Rhin qu'en France : neuf consomma-teure arr div consonant Bonduelle teurs sur dix connaissent Bonduelle qui détient 25 % du marché alle-mand sous sa marque et 15 % sous d'autres étiquettes. Au total, la société réalise la moitié de son chif-fre d'affaires en dehors de l'hiexa-

Outre cette conquête des marchés étrangers, Félix Bonduelle, qui dirigent l'entreprise dans les années 60, mi a fait prendre un autre tournant, celui de la diversification. En 1968, il a engagé ce spécialiste de la conserve dans la voie, alors nouvelle, des surgelés qui représentent anjound'hui un tiers du chiffre d'affaires avec une progression de 7 % par an. C'est aussi à cette époque que Bonduelle a décidé de tenter sa chance dans la restauration. Cantines, hôpitaux, restauration. Cantines, hôpitaux, restauration. Cantines achience et ferroviaires, colonies de vacances et autres collectivités sont de grands consommateurs de légumes en boîtes ou de plats préparés. Cette activité représente aujound'hui 12 % de chiffre d'affaires du groupe et progresse de 4 % à 5 % par an. « Nous essayons d'être à l'écoute de not clients pour leur offrir ce qu'ils sou-haitent c'est-à dire de plus en plus souvent des produits prés à l'emploi » explique Michel Torris, directeur commercial de Bonduelle-France restauration. Au-delt d'une politique commerciale bien comprise, cette attitude présente aussi l'avantese commerciale bien comprise, cette attitude présente aussi l'avantage d'orientar le production vers des produits à plus lante valeur ajoutée et à plus forte marge.

Car l'industrie de la conserve n'est pas celle des bénéfices faciles. A moins de 4 france la boile, les petits pois de 4 fasses si toute, les pents pois se fout pes partie des produits dont le prix est très extensible. En 1899, Bonduelle a réalisé un résultat net de 13,8 millions de francs pour un chiffre d'affaires de 3,3 milliants de francs. Une si faible restabilité

grave, elle laisse peu de marge de mangenvre lorsque la concurrence se fait plus rude. Ce fut par exemple le cas lorsqu'entre l'été 1987 et l'été 1989, les prix ont ointé de 20 % sur le marché français. « Cela a entraîné des perses abyssales pour chacune des marques », reconnaît Bruno Bonduelle, qui grâce à ses positions à l'étranger et sa diversification sur les autres produits, a pu résister à cette guerre et s'offrir un Cassegrain examque.

Cette acquisition symbolise l'achè-vement de la restructuration qui s'est effectuée dans ce secteur. Il y a vingscinq ans, on comptait près de soixante-dix conserveries. Aujour-d'hui, Bonduelle, Daucy et Cecab-détienneut 85 % du marché français.

« Ce n'est pas un hasard si parmi les rescapés, il reste une seule société privée et descr coopératives », commente Bruno Bouduelle, qui fait ainsi allusion à l'éternel débat sur le staint et les avantages fiscaux des coopérason à l'éternet débat sur le staint et les avantages fiscaux des coopératives par tapport ans sociétés commerciales et industrielles. Bonduelle a tourné la difficulté en s'inspirant du principe « if you can't beut them, join them » (si vous ne pouvez passes battle, rejoignez-les) : avec Maissedour en 1987 et la Coopérative du Pau en 1989, Bonduelle a créé deux structures dans lesquelles chacun a apporte la moitié du capital. « Les coopératives apportent leur savairfaire agricole et nous nas connaissances industrielles et commerciales », explique Bruno Bonduelle. Ces associations out permis le financement de tois usines dans le Sud-Ouest, notamment celle de Bordères-et-Lameusans, près de Mont-de-Marsan (Landes) qui sera inaugurée en juillet procham.

Cette stratégie de développement est platôt celle de Bruno Bondrelle, qui a succédé à son cousin Félix an printemps 1985. Ancient élève de Sciences Po, diplômé de drois, Bruno Bondrelle est à la fois un farouche partissa d'un gouvernement familial de son entreprise et de son expansion. Catholiques du Nosd, les Bondrelle sont très attachés à leurs traditions familial et terrienne. Il y a quelques mois d'ailleurs, ils ont pris

quelques mesures permettant à la famille de conserver son contrôle sur l'entreprise : emboltage de deux holdines qui possèdent près de 95 % da capital et droit de préemption fami-lial en cas de cession.

Mais pour autant il ne soffit pas de s'appeler Bonduelle pour travailler dans l'entreprise : sur les 350 cadres, 7 sculement sont des descendants des ndateurs. En revanche, être fils d'agriculteur est un bon passeport. « La politique humaine est calquée sur les valeurs familiales et terriennes sur les valeurs jurnitules et terriègnes du groupe : reconnaissance de la viè-rarchie, du travail bien fait, grànde disponibilité tiée au travail agricole », explique Daniel Bracquart, director

#### **Formation** et caralité

Ces principes sont contenus dans la charte de l'encadrement, élabérée ea janvier. 1988, un document syn bolique de la politique menée par Bruno Bonduelle. Depuis son arri-vée, ce président au regard bleu qui, en dehors de son travail, consacre son temps à ses cinq enfants, a créé deux nouvelles directions : les ressources humaines et la communica-tion et il a donné un objectif à l'entreprise : « être le premier du légi transformé en Europe en 1992 ». De quoi revigorer un encadrement que la gestion trop prudente de la précé-dente direction avait un peu démobi-

Or la spécificité et le rythme saionnier de cette industrie constituent déjà des contraintes qui finissent par lasser certains cadres. « Dès qu'ils ont famille et enfants, l'impossibilité de prendre des vacances l'été leur pose des problèmes », note un directeur. La direction de Bonduelle a aussi lancé un grand programme de forma-tion et de cercles de qualité avec l'ambition d'obtenir, en 1992, la cer-tification d'entreprise, une sorte de label de qualité obligatoire. Dans la grande Europe, Bonduelle conipte bien anséliorer ses parts de marché: « En pleine rogue de la diététique, estime Bruno Bonduelle, les légumes serunt de plus en plus à la modé, » cé un grand programme de foemaseront de plus en plus à la mode. »

FRANCOISE CHIROT



College Like State . 72

BET HAY A.

Fi Property Cla . S. BOTH STATE OF ST 25 AN TO 22 TO 18 TO 18 PRINTED NATIONAL

STATE THE

1200 CON

MATERIAL TANKS

THE THE ALL RESERVE AND A PROPERTY OF

BEL Fundament of Education of Company

the Prairie of the or home 'M thanks

T.

Pour ESCADA et sa c is marchés internationaux bluxe, La Financière Sais est devenue un par financier privile

> DI ENTRANT DANK LE CAPITAL EM! ENANCERE SAINT TROMONOME PRIM NAME FRANÇAIS NOW A APPEARM AS INTERNATIONAL DE CE CROLIER RECA RANCFORT MINNEH IT MINNE 187 UNPULSION OF WESTFELAND FT MARK DES LEADERS !! REMEILAG THE DESCRIP MATTER DE LA HALTE COUTENS CHIPPE D'AFFAIRES CONNCLADE POR 1990 DE 1 MILLIARD DE THE REALISS IN DE REAL EST A COMPARER A MAP MIRE LEG EN GORD SCHOOL OF . MALLON



**建工事的** 大学文: "。

Mariana in in

thereto be the second A STEEL PROPERTY OF THE PARTY OF 機能 an inter term 20

See Made to the

Familiation et gestille

Lors de l'Assemblée Générale des actionnaires de PUBLI-CIS SA du 21 juin 1990, Marcel BLEUSTEIN-BLANCHET, fondateur du Groupe et Président du Conseil de Surveillance proposera d'importantes modifications dans la composition des organes sociaux de la Société.

Les mandats de membres du Conseil de Surveillance de Madame Sophic BLEUSTEIN-BLANCHET, de Messieurs Jean FORGEOT et Jean MORIN viennent à expiration à cette Assemblée et ne pourront être renouvelés en raison des dispositions statutaires,

Le mandat de membre du Directoire de Claude MARCUS est arrivé à expiration et le Conseil de Surveillance a nommé en remplacement, Gérard PEDRAGLIO, Claude MARCUS qui a fait toute sa carrière à PUBLICIS sera proposé pour siéger au Conseil de Surveillance,

Scront également proposés pour sièger au sein du Conseil de Surveillance:

- Monsieur Michel DAVID-WEILL, Associé-gérant de LAZARD Frence, - Monsieur Jean-Yves HABERER, Inspecteur Général des

Finances, Président du CREDIT LYONNAIS. - Monsieur François HEILBRONNER, Inspecteur Général des Finances. Président du GROUPE DES

ASSURANCES NATIONALES, GAN, - Monsieur Edmond de ROTHSCHILD, Président du Conscil de Surveillance de la COMPAGNIE FINAN-

A l'issue des décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 juin 1990, les organes sociaux du Groupe PUBLICS seront composés comme suit:

Conseil de Surveillance:

Marcel BLEUSTEIN-BLANCHET, Président, Roger FARAGGI. Vice-Président, Mesdames Elisabeth BADINTER et Michèle BLEUSTEIN-BLANCHET. Messieurs Michel DAVID-WEILL, Jean-Yves HABERER, François HEILBRONNER, Claude MARCUS, Edmond de ROTHSCHILD et Henri-Calixte SUAUDEAU.

Maurice LEVY. Président, Messicurs Bruno DESBARATS ct Gérard PEDRAGLIO.



L'assemblée générale ordinaire de la Banque française d'investisso-ment, qui s'est tenue le 30 mai 1990, a approuvé les comptes de l'exercice 1989. Le total du bilen s'établit à 2,044 milliards de francs, coutre 963 mil-lions de francs à la fin de 1988. Le bénéfice pet s'élève à 16,4 millions de francs, coutre 15,6 millions de francs à fin 1988.

L'assemblée a pareillement approuvé la décision du conseil d'administration du 15 mai 1990 au cours duquel out été nommés président-directour général, M. Joël Viseux, directeur général adjoint du Crédit mutuel Artois-Picardie, et directeur général, M. Roger Batard.

Ont également été ratifiées les nominations de trois nouveaux admi-nistrateurs : M. Louis Savary, président du Crédit mutuel Artois-Picardie, M. Jean-Claude Thuillier, directeur général adjoint du Crédit mutuel Artois-Picardie, et M. Ilio Agus, directeur des marchés du Crédit mutuel Artois-Picardie.

## A PARTIR **DU 2 JUIN**

Toutes les informations concernant les dates des Assemblées Générales des actionnaires et la mise à disposition des rapports annuels

seront disponibles sur: 3615 LM puis AVIS

Un récapitulatif des entreprises ayant communiqué sur ces sujets paraîtra tous les samedis (daté dimanche-lundi), dans nos colonnes.

## COFRACOMI

L'assemblée générale ordinaire de COFRAÇOMI, réunie le 17 mai 1990 sous la présidence de M. Roland Van Moere, a approuvé les comptes de l'exercice 1989. L'événement marquant de l'exercice à été la fusion de COFRACOMI avec SICOMELEC, le capital du nouvel ensemble est porté à 572 millions de francs avec, avant affectation du résultat, 749,2 millions de fonds propres.

Les immeubles en location simple, en exploitation au 31 décembre 1989, totalisent 207,9 millions de francs.

En crédit-bail, les nouveaux engagements de l'exercice 1989 se sont élevés à 306,5 millions de francs et le total des engagements en crédit-bail, après la fusion, est de 1,44 milliard de francs réparti pour 61 % à Paris et région parisienne et 39 % en province.

est de 1.44 miniaro de franca papera pose.

39 % en province.

Le résultat net de l'exercice, après dotations aux amortissements et aux provisions pour 44,4 millions de francs, s'est élevé à 70 670 289,08 francs.

L'assemblée a approuvé le versement d'un dividende de 10,40 francs par action correspondant à une distribution de 59 475 000 de francs.

#### **RÉSULTATS CONSOLIDÉS AU 31/12/89**

La conseil d'administration réuni le 9 mai 1990 sous la présidence de Jean-Claude FABIANI a arrêté les comptes de la Société mère et du Groupe au 31 décembre 1989,

Le chilfre d'affaires hors taxes 1989 de la Société mère progresse de 31 % à 333,4 MF; le résultat net d'impôt a attein 31.891 KF contre 15.469 KF pour l'exercice précédent. Ce résultai incorpore une plus-value de cessions de 5,6 MF principale realisée sur la vente de l'entrepôt CREEKS d'Aubervilliers,

Le chittre d'affaires hors taxes consolidé s'élève à 594,5 MF pour l'exercice 1989, auquel s'ajoure 3,8 MF de redevances de licences et de franchises contre 470,6 MF en 1988, soit une progression de 27%. Le résultat net consolidé 1989 (part du Groupe) est de 43,5 MF contre 30,2 MF en 1988.

Ces chiffres intégrent la société SVL (chaîne de 10 magasins dans l'Ouest de la France) mais ne prend pas en compte l'activité de la Société ESQUIROL, détentrice de la marque LIBERTO Junior acquise fin 1989.

L'année 1990 s'annonce bien pour le Groupe dont le camet de commandes pour les marques CREEKS et LIBERTO laisse prévoir une progression du chiffre d'affaires consolidé d'environ 15 %.

Le conseil proposera à l'Assemblée Générale Ordinaire, qui sera convoquée le 29 juin 1990 à 10 heures à l'Automobile Club de France, 6, place de la Concorde à Paris 8°, la distribution d'un dividende de 15 F par action assorti d'un avoir fiscai de 7,5 F, solt un revenu de 22,5 F par action.



Pour ESCADA et sa conquête des marchés internationaux des industries du luxe, La Financière Saint Dominique est devenue un partenaire financier privilégié.

> EN ENTRANT DANS LE CAPITAL DE ESCADA A.G., LA FINANCIÈRE SAINT DOMINIQUE DEVIENT SON PARTE-NAIRE FRANÇAIS POUR APPUYER LE DÉVELOPPEMENT international de ce groupe, escada A.G., cotée à FRANCPORT, MUNICH ET BERLIN, EST DEVENUE, SOUS L'IMPULSION DE WOLFGANG ET MARGARETHA LEY, UN des leaders européens des industries du luxe à PARTIR DE LA HAUTE COUTURE FÉMININE. SON CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ PRÉVISIONNEL POUR 1990 DE FMILLIARD DE DM RÉALISÉ POUR LES 3/4 HORS DE RFA. EST À COMPARER À 640 MILLIONS DE DM RÉA-LISÉS EN 1989 (CONTRE 463 MILLIONS DE DM EN 1988).

## ACTIONNAIRES DE SUEZ, le 19 juin, c'est votre assemblée générale, rendez-vous à la Maison de la Chimie.

L'assemblée générale tres avant le 13 juin. assister à cette assem-

mixte des action- Votre banque ou vo- blée, renvoyez au naires de Suez aura tre intermédiaire fi- plus vite le pouvoir lieu le 19 juin\* à nancier vous fourni- ou le bulletin de vote 14 h 30 à la Mai- ra sur demande les par correspondance à son de la Chimie, documents d'infor- votre intermédiaire 28 bis, rue Saint- mation, le formulaire financier. Dominique, 75007 de pouvoir et de vote par correspondance Paris. Pour participer à ou le formulaire de cette assemblée, il demande de carte vous suffit de faire d'admission. immobiliser vos ti- Si vous ne pouvez

\* Au cas probable où l'assemblée convoquée le 5 juin n'aurait pu se tenir, faute de réunir le

Pour toute information, Suez Actionnaires, Direction de la Communication, 1, rue d'Astorg, 75008 PARIS, Tél. 40.06.64.00 | Minitel 3615 SUEZ

# MARCHÉS FINANCIERS

PARIS, 30 mi

Indécis

Le moins que l'on paisse en dire, la Bourse de Paris a du vague à l'arne. Bien orientée pour la troisième jour-née consécutive, le tendance, deve-

nue presque ferme mercredi dens la matinée aux alentours de 11 heures

matinée aux alentours de 11 heures (+ 0,75%), s'est en queique sonte relachée. En début d'après-midi, l'indice CAC-40 n'enregistraît plus qu'une svance minime de 0,09 %. Plus tard, il entrait dans le rouge (- 0,01 %) puis en reseortait (+ 0,01 %), pour se maintenir ensuite presque au point mort. Tandis que Well Street, un court instant affabli à la fin de le samaine écoulée, se remet à bettre ses records d'abitude, de ce côté de l'Attentique l'indécision est au menu. Le marché perisien, en particulier, ne sait trop quelle attitude prendre, Si aux EtatsaUnis, l'ouverture du nouveau sommet américano-soviétique agit comme un facteur si-mulant, elle est plutôt sujet à l'expectative sur le Vieux Continent. Il est vrai que si les taux d'intérêt ont plutôt tendance à se détandre légèrement de l'autre côté de l'eau, beau-coup creignent de nouvelles tensions

coup craignent de nouvelles tensions de ce côté çi, qui pourraient bien yenir d'alternagne fédérale.

L'indécision est aussi nourre par la

perspective de la publication insmi-nente dans le nouveau Monde des derniers indicateurs avancés de l'éco-

Et puis la communauté boursière

se melle des troubles que l'on enre-gistre en Afrique noire.

nomie pour avriL

#### Cinq mois après l'OPA ratée

## Paribas et la Mixte font la paix

L'assemblée générale extraordinaire de la Compagnie financière Paribas a ratifié, le mercredi 30 mai, à une majorité de 74 % des votants (incluant les voix de la Mixte, premier actionnaire) la modification des statuts qui transforme la Compagnie en une société à conseil de surveillance et directoire. Le conseil, présidé par le PDG précédent, M. Michel François-Poncet, aura pour fonction d'approuver les décisions d'ordre stratégique ; le directoire, présidé par M. André Levy-Lang, aura la responsabilité de la gestion du groupe.

En même temps, il a été annoncé que la participation de Paribes dans le capital de la Compagnie de navigation mixte allait être ramené de 40,5 % à 30 % et celle de la Mixte dans Paribas de 12,7 % à 9,7 %, avec la faculté, dans les cinq ans de revenir à des planchers de, respectivement, 20 % et 7 %.

Enfin, des administrateurs seront échangés entre les deux groupes (le Monde du 31 mai).

C'est donc un véritable armistice, très attendu après la reprise des négociations à la fin mars, qui ferme la parenthèse ouverte à l'automne 1989 avec le lancement par Parihas d'une OPA sur la Mixte. Cette OPA s'était traduite par un demi-échec, puisqu'elle n'avait permis d'obtenir que 40.5 % du capital de la société au lieu des 66 % visés, mais elle avait permis à Paribas de devenir le premier actionnaire de la Mixte avec une précieuse minorité de blocage. De son côte, la Mixte s'était emparée en Bourse de 12.7 % du capital de Paribas, devenant ainsi son premier actionnaire.

Devant une telle situation, une conciliation avait été tentée; M. Gérard Eskenazi, administrateur de Paribas, avait rencontré en tête à tête M. Marc Fournier, PDG de la Mixte, dont les exigences, jugées trop fortes, firent échouer les négociations. Celles-ci reprirent après la désignation, à la fin mars de cette année, de M. Levy-Lang comme président du futur directoire. M. Fournier trouvait ainsi un nouvel interlocuteur et, par ailleurs, pouvait nourrir quelques inquictudes sur la solidité de son pacte d'actionnaires majoritaires : 53 % du capital dont 7 % détenus par Framatome menacés de changer de mains.

Dans le compromis actuel Pari-bas perd, certes, la minorité de blocage, mais reste « actionnaire de référence » de la Mixte, qui n'en avait pas auparavant. En contre-

#### AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS Cessation de garantie

La Sociétà générale, sociétà anonyme au capital de 1862 623 320 F, dont le siège social est à Paris-9, 29, bd Hauss-mann, immatriculés au RCS sous le m PARIS B 552 120 222, Avise le public :

Avise le public:
que la garamie qu'elle avait accordée
par l'Intermédiaire de sou agence de
Parla-Convention, 189, rue de la
Convention, 75015 Paris, à la Société
Ventes Immobilières et Promotion
e V.I.P. », siège social 163, rue de
Sèvres, 75015 Paris, au titre de son
activité de transactions sur immeubles
et londs de commerce sans réception
de fonds visée par la loi du 2 Janvier
1970, prendra fin dans un délai de trois
jours francs après la présente publication vis-à-vis de la Société Ventes
Immobilières et Promotion, Les
créances, s'il en existe, devront être Immobilières et Promotion, Les créances, s'il en existe, devront ètre produites entre les mains de l'Agence Paris-Convention de la Société générale dans les trois mois de cette insertion. La présente publication, rendus obliga-toire par la loi précitée, a'emporte aucune appréciation concenant la sol-vabilité et l'honorabilité de la Société Vertes (ampobilières et Promotion

## =SOFICOMI=

en assemblée générale ordinaire le mer-credi 23 mai 1990 ont approuvé les comptes de l'exercice clos le 31 décem-bre 1989. Les actionnaires de la Société réunis L'activité de la société, au cours de

cet exercice, s'est poursuivie de façon satisfaisante, la production nouvelle atteignant 323 millions de francs hors taxes dont 33 millions de francs au titre de la location simple.

titre de la location simple.

Le montant total des engagements de la société, nets de cession, s'élève au 31 décembre 1989 à 2 817 millions de francs, contre 2 548 millions au 31 décembre 1988 (+ 11 %), soit : 1 870 millions de francs en opérations de crédit-bail immobilier et 947 millions de francs d'immeubles loués en location simple. Ces deraiers, objet d'une expertise en 1990, ont été estimés, en valeur de remplacement, à 2 145 millions de francs.

Le bénéfice net de l'exercice s'élève à 147 183 062,72 francs, en progression de 3,8 % sur celui de l'exercice préce-dent, il s'entend après 77,2 millions de france de doration aux amostissements et provisions financières et 4,5 millions de france d'impôj sur les sociétés.

Sur proposition de conseil d'admi-nistration, l'assemblée générale a décidé la mise en paiement, à compter du 20 juin 1990, d'un dividende total par action de 55,02 F, dont 1,27 F de crédit d'impôt (+ 4,8 % par rapport à 1988).

Les actionnaires ont été informés que le projet de fusion de SOFICOMI avec la Sicomi SOPHIA-BAIL, signé le avec la Scumi Sciritz-Parit, spie le 14 mai 1990, serait soumis pour appro-bation à l'assemblée générale extraordi-naire convoquée par le couseil d'admi-nistration le 28 juin procham.

partie, M. Fournier accepte que la participation de sa compagnie dans le capital de Paribas revienne au-dessous des 10 % satidiques, comme le souhaitaient ses interlo-

Paribas, à défaut de mettre la main sur les participations indus-trielles de la Mixte – son objectif initial - va done collaborer avec cette dernière, potamment pour renforcer un pôle agroatimentaire déjà riche de 5 milliards de francs d'actifs (avec notamment Guyo-march). A vrai dire, cette collabonarch). A vial dire, cette conabo-ration avait déjà commencé puis-que, à la fin de 1989, en pleine bataille financière, la Mixte avait cédé au groupe Bonduelle – numéro un europèen de la conserve de légumes, entré dans l'orbite de Paribas – sa filiale Cas-

Un tel compromis va, en outre, renforcer la position d'André Levy-Lang. A cet égard, le semi-échec de l'OPA sur la Mixte, qui avait ouvert une sorte de crise morale au sein de Paribas, aura permis d'ac-célérer le changement de structures à l'étude depuis juin 1988 et de provoquer une petite révolution dans l'histoire tourmentée de Paribas, ponctuée de secousse, environ tous les dix ans (1969, 1981,

L'affaire Paribas-Mixte aura pro-L'affaire Paribas-Mixte aura provoqué bien des remous et des surprises. Ainsi, le PDG du Crédit lyonnais, M. Jean-Yves Haberer, ex-PDG de Paribas, et M. Marc Vienot, président de la Société générale, par exemple, soutlairent fidèlement M. Fournier, qui ne fut pas tendre pour ses adversaires. pas tendre pour ses adversaires, leur reprochant, entre autres, de « regarder passer les trains » (fine allusion au succès de Suez). Elle aura contribué à l'échec de la tentative plus ou moins formulée de prendre la tête de Paribas, tentative effectuée au début de l'année par M. Eskenazi, aujourd'hui menacé de se faire évincer de la holding suisse Pargesa, sa création, par les bons soins de MM. Frères et Desmarais.

Une telle affaire, enfin, comme celle de la Société générale l'an dernier, a durci les antagonism accentué les clivages au sein d'un très traditioquel établissement parisien qui, autrefois, prenaît soin de ménager les susceptibilités et les positions acquises, mais qui, aujourd'hui, a appris à ne plus faire de cadean.

FRANÇOIS RENARD

#### Quatre banques françaises adhèrent au réseau Eurocard-Mastercard

La carte de paiement et de retrait Eurocard-Mastercard, qui vient de fêter son trois millionnième exemplaire et qui représente un tiers du parc français et des parcs bancaires nternationaux contre deux tiers pour la carte Visa, va être émise par les banques du groupe CIC, celles du groupe des Banques populaires, la Sogenal (filiale alsacienne de la Société générale) et l'Aisance Banque (filiale de Renault et du Crédit agricole). En France, les cartes Eurocard-Mastercard sont déjà émises par les réseaux du Crédit astricole et du Cré-

Les nouveaux adhérents étant déiá affiliés au réseau Visa, la dualité d'emission Visa-Eurocard-Mastercard va s'étendre et aviver la concurrence. On peut penser que l'adhésion mas-sive et récente des banques allemandes au réseau Eurocard-Mastercard n'est pas étrangère à l'extension de cette dualité en France où Visa occupe une position majoritaire, avant passé autrefois un accord avec e système Carte bleue, qui regroupe 'immense majorité des banques ins-

Le Monde

**IMMOBILIER** chaque samedi dans LE MONDE RADIO-TÉLÉVISION

#### NEW-YORK, 30 mai T Nouveau record

Un nouveau record d'altitude est tombé mercredi à Wall Street. Mais il a été beaucoup plus difficile à établir que les précédents. Sous l'effet de prises de bénéfices, les cours ont évolué de façon très irrégulière durant le majeure partie de la séance et ce n'est qu'à l'approche de la clôture que le marché s'est vraiment hissé sur un nouveau sommet. hissé sur un nouveau sommet.
Atteint de justesse du reste, puisqu'en finale l'indice des incustrielles s'inscrivait à 2 878,55 avec 8,06

La bilan de la journée a été com-parable à ce résultat, Sur 2 006 valeurs traitées, 801 ont monté, 699 ont baissé et 506 n'ont pas

Manifestement, les investisseurs n'ont guère tenu compte du léger recul de l'indice composite des indicateurs économiques pour avril (- 0,2%), le deudème survenu cette armée. Ce chiffre, paraît-il, est en igne avec les prévisions des analystes, permettant une légère balsse des teux d'intérêt à long terme.

Pour l'instant, le point est de savoir si Wall Street est capable de poursuivre son ascension, et lus-qu'où ?

Ausur du «Big Boerd», on attend les derniers chiffres du chômage pour mai dont le publication sera taite à la veille du week-end. La réaction du marché au résultat qui sera annoncé pourrait être un test intéressant, Indique-t-on dans les milieux boursiers new-vorkas.

L'activité a fortement augmenté et 199,54 milions de titres ont changé de mains contre 137,41 millions la

|                 |                    |                   | tenant que l'effet d'annonce                                                                      |
|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALSURS         | Court de<br>29 mai | Cours de<br>30 ma | reprise de production pétrolième<br>un peu estompé. L'action du 9<br>mère Elf a été bien prientés |
| 3               | 64 7/8             | 85 1/2            | sans plus. Sur le parquet, les                                                                    |
|                 | 41 7/8             | 42 34             | boursiers que la modernisati                                                                      |
| 9               | 81 3/4             | B2<br>26 1/2      | marché n'avait pas réusal à d                                                                     |
| Markeum Bank    | 25 7/8<br>39 1/4   | 39 7/8            | LUMBERS IS SANT DEP LONDOI OF                                                                     |
| ors de Nempers  | 40 1/2             | 41 1/8            | des lieux, s'entretenaient                                                                        |
| nan Kodak       | 45 3/4             | 47 3/4            | rumeurs néees à Londres au                                                                        |
|                 | 46 1/2             | 46 1/2            | possible OPA qu'Elf pourrait                                                                      |
| rai Sectore     | 88 3/8             | 64 1/8            | sur Enterprise OiL                                                                                |
| Motors          | 49 1/4             | 49 1/4            | See Chelibia ce                                                                                   |
| Market          | 34.7/8             | 36 1/6            | TOWO                                                                                              |
| Jee             | 117 1/4            | 120 7/8           | TOKYO, 31 mai 🛣                                                                                   |
|                 | 66 1/8             | 56 3/4            |                                                                                                   |
| ici             | 60 3/4             | 62 7/8            | Nouvelle avance                                                                                   |
|                 | 62 1/2             | 63 5/8            | HODIERE BADINE                                                                                    |
| cobercer        | 56 1/4             | 57 3/4            | Nouveile séance de hausse je                                                                      |
| CO              | 57 3/4             | 59 1/8            | Kabuto-Cho, Cette fois, cepend                                                                    |
| Corp. w. Allega | 151 1/2            | 150 7/8           | marché japonais n'a pu réussi                                                                     |
| Cabde           | 20                 | 20 1/4            | marche pocine na po isuas                                                                         |
|                 | 33 114             | 34<br>35          | maintenir aux plus hauts ni                                                                       |
| conghouse       | 34 7/8             | 35                | atteints au cours de la journée.                                                                  |
| z Corp          | 43 144             | 46 1/2            | de metinée, l'indice Mickel ave                                                                   |

#### LONDRES, 29 mai 1 Hausse de 2,2 %

Nouvelle svance

Nouvelle séance de hausse jeud au Kabuto-Cho. Cette fois, capendare, la marché japonale n'a pu néussir à se maintenir aux plus hauts niveaux streints au cours de la journée. En fin de mainten et cours de la journée, En fin de mainte de l'indica Nádel aveir progressé de plus de 300 points. Il du rétrocéder per la suite un pau du terrain conquis, pour s'établir en cloture à 33 130,80 avec un gain de 204,54 points (+0,62%).

Selon les spécialistes, ce ton plus Indicés est à mettre sur le compté ferme vis-à-vis du doller, était reculer par la suite. Resta que les économistes sont toujours assez optimitées sur le court terme, mais, quand même plus hésisant à moyen terme, surtout à partir de juillet quand les perspectives deviendront plus floues, faisait observer M. Shigeru Akiba, principal opérateur d'USS Philips and Drew International Ltd. Brillé Bauer, spécialisse chez Berciays de Zoette Wedd Securities, parie, quant à lui, de *e reprise roulante* s, notant que la demande pessa d'un compartiment à l'autre, de la marché se retraise dons une Les cours des valeurs se sont à nouveau envolés mercredi au Stock Exchange, les courtiers s'empressant de sulvre les indications positives de Wail Street, alors que l'offre de nombreux titres apparaissait insuffisante. L'indice Feotsie des cent principales valeurs terminait en hausse pales valeurs terminiai en hausse de 50,4 points ou 2,2%, à 2,346,2 points, après evoir gogné 30 points la veille. Le volume de transactions a été soutenu avec 548 millions de titres échangés contre 328 millions seulement La vigueur de la progression ini-

tale a pris les teneurs de marché par surprise, ce qui a suscité des péruries sur certains titres et des primes considérables des cours à terme sur les cours au comptant qui ont, à leur tour, entraîné une nouvelle vague d'achats. Les analystes ont estimé que la hausse du marché londonien se justifiant, compte tenu de la progression des autres places mondales qui a rendu les actions britanniques relativement bon marché. Le Footsis reste encore à quelque 115 points sous son record du 3 janvier dermer (2.463,7 points), tandis que le Dow Jones voie de record en record. tiale e pos les teneurs de marché

# 1 529 1 780 1 780 2 780 1 800 2 200 1 060 8 980 2 480 FAITS ET RÉSULTATS

G La Générale des tents confirme avoir acquis 2,3% de Northwest Water. - La Générale des teux a reconnu avoir achete, fin décembre, 2,3% du capital de Northwest Water, troisieme société rigionale de distribution d'ean privatisée, desservant 2,8 millions de ménages : un investissement purement financier, affirme le groupe. La Lyournise descaux, de sen côté, a pris des participations dans trois sociétés privatisées : 2% dans Severn Trent, deuxeme société, desservant 3,5 millions de ménages, 6% dans Wessex et 9% dans Anglian. La Générale des caux attend, d'autre part, la réponse da gouvernement à sa demande de fusion de trois sociétés privées de distribution d'ean au nord-ouest de Londres (Les « Trois Vallées »).

Docks de France acquiert 34% du

2 Docks de France acquiert 34 % de capital de Gramif. — Super-Marchés Doc (du groupe Docks de France) va acquerar 34 % du capital de Gramif

(grands magasuns de l'Ile-de-France), et sera représenté au conseil d'administration de cette société qui conservera son identifie et sa direction. Le montant de la transaction n'a pas été révêlé, D'autre part, un accord de coopération entre les deux distributeurs verra six magasins actuellement exploités sons l'enseigne G20 en ben-tieue parisienne et dans la capitale (d'un chiffre d'affaires global de 300 MF) prendre l'enseigne Atac dans le cadre d'un contrat de franchise.

pessa d'un compariment à l'autre, « Le marché se retrouve dans une situation de stabilité après les cha-huts du début de l'année », souligne

t-il.

L'activité est restée essez impor-tante, evec, pour la troisième jou-née consécutive, quelque 800 mil-lions de titres échangés.

VALEURS

Cours du 31 pas

© Participations de JAL et Luthanna dans DHL - Les deux compagnies aériennes Japan Air Lines (JAL) et Luthanna (RFA) vont prendre cha-Lutthansa (RFA) vont prendre cha-cune 5 % de transporteur dans les deux compagnies heiding (DHL International, basée à Hongkong et hiddlestown NV, installée aux Anti-les néerlandaises) du premier trans-porteur de piis orgents DHL, selon un accord annoncé mardi 29 mar; de son côté, la firme de négoce japo-naise Nissho Iwai prendra 2,5 %.

## Le Monde-RIL ENTREPRISES à 22h15 sur RTL

Jeudi 31 mai M. Gibert Paveleau
L'ancien délégué de l'Association française pour les cercles de qualité sera interrogé sur la qualité totale, sujet auquel à le Monde Affaires à du 31 mai doné in jun consacre un française.

Vendredi 1er juin M. Bernard Dumon, président du groupe Sant-Louis sunéro deux du aucre en France

## **PARIS**

| Second marché       |                |                  |                     |                |                  |  |  |
|---------------------|----------------|------------------|---------------------|----------------|------------------|--|--|
| VALEURS             | Cours<br>préc. | Dernier<br>cours | VALEURS             | Cours<br>préc. | Dernier<br>cours |  |  |
|                     | 455            | 428              | P2                  | 300            | 300              |  |  |
| Amault Althoriss    | .428           |                  | LMS                 | 1259           | 1248             |  |  |
| Asystel             | -106           | 9557 t           | PRM                 | 139            |                  |  |  |
| BAC                 | 250<br>577     |                  | Loca invests        | 310            | 306              |  |  |
| B. Decrecky Ass     | 190            | .,,,,,           | Locarnic            | 165            | 165 80           |  |  |
| Bos Tametad         |                | P4-09            | Metca Cortists      | 209            | 206              |  |  |
| NICM                | 340            | 385              | Micel Ministra      | 224            |                  |  |  |
| Boiron (Ly)         | 290            | 483              | Moles               | 235            |                  |  |  |
| Boisset (Lyon)      | 3453           | 3459             | Nevale-Deimas       | 1310           | 1275             |  |  |
| Cables de Lyon      | 1235           | 1200             | Oliverti Logaber    | 690            | 598              |  |  |
| CAL-de-Fr. (C.C.L)  | 1200<br>560    | 545              | One Gent Fin.       | 582            | 573              |  |  |
| Cardi               | 710            | 710              | Picarit             | 584            | 580 /-           |  |  |
| CDMF                | 2639           | 2630             | Presbourg           | 97             | ****             |  |  |
| CEE                 | 365            | 373              | Projectore Assur,   | 432            |                  |  |  |
| CEGEP               | 294 50         | 284 50           | Publ Hosechi        | 834            |                  |  |  |
| CF.P.I.             | 27130          |                  | Recei               | 700            | 01/01            |  |  |
| Ciments of Origony  | 700            | 705              | Rémy et Associés    | 371 50         |                  |  |  |
| CNIM                | 1799           | 1300             | Rhone-Alo:Szu (Ly.) | 323            | 318              |  |  |
| Codetou             | 300            | 1000             | St.H. Masonen       | 280            |                  |  |  |
|                     | 380            | 4447             | SCGPH               | 725            | ,                |  |  |
| Conformati          | 1115           | 1120             | Serie 43            | 377            |                  |  |  |
| Cracks              | 405 50         | 415              | Select invest (Ly)  | 105 30         | 108 40           |  |  |
|                     | 210 50         | 7.4              | SEP                 |                |                  |  |  |
|                     | 740            | 740              | Serbo               | 546            |                  |  |  |
| Dauphio             | 267            | 256              | S.M.T. Gospi        | 284 90         |                  |  |  |
| Desquenne et Grai   | 1339           | 1300             | Sopra               | 205 70         |                  |  |  |
| Devile              | 525            | 1300             | Supra               | 215 ·          |                  |  |  |
| Dollages            | 180            | 159.50           | TF1                 | 331            | ]                |  |  |
| Fritzens Bellond    | 309            | 330              | Thermacion II. (Ly) | 370            | 379              |  |  |
| Byses Invest.       | 14.95          | 14 55            | Unilog              | 197 90:        |                  |  |  |
| Pracor              | 201            |                  | Union Fin. de Fr.   | 500            |                  |  |  |
| GEORGE              | 800            | 1000             | Viel et Co          | 190 50         |                  |  |  |
| GFF (group, for, L) | 519            | 520              | Yves St Laurens     | 1150           |                  |  |  |
| Grand Livre         | 475            | 320              |                     |                |                  |  |  |
| Gravograph          | 260            | 263 50           | LA BOURSE           | SUR M          | rinffel i        |  |  |
| Gintoli             | 900            | 100              |                     |                |                  |  |  |
| I.C.C.              | 288 10         | 288 30           |                     | TAF            | YEZ              |  |  |
| OA.                 | 340 50         | 340 50           | IR_I                |                |                  |  |  |
| idisecvi            | 151 50         | 150 10           | JU-li               | Juz            | ichat i          |  |  |

Marché des options négociables le 30 mai 1990 Nombre de contrats : 18 665.

| MOUNTE OF CONTRAC                                                                                                                                                                                                                          | 4 . 14 000.                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                          | 19814.                                        | ı |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        | OPTIONS                                                                                                   | D'ACHAT                                                                              | OPTIONS                                                                  | DE VENTE                                      | l |
| VALEURS                                                                                                                                                                                                                                    | PRIX exercice                                                                                          | Juin<br>dernier                                                                                           | Sept.<br>dernier                                                                     | Juin<br>demier                                                           | Sept.<br>dernier                              |   |
| Bouygnes CGE EIf-Aquitaine Enrotuniel SA-PLC Euro Disneyland SC Havas Lafarge-Coppée Michelia Midl Perilas Pernod-Ricard Pernod-Ricard Pengon SA Rhône-Poulene CI Safat-Column Source Perrier Sociétá générale Suez Finnacière Thouson-CSF | 560<br>640<br>680<br>59<br>110<br>675<br>450<br>120<br>1400<br>600<br>1775<br>400<br>600<br>400<br>120 | 130<br>13<br>40<br>4<br>4<br>2,40<br>37<br>31<br>14<br>34,50<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>10,45 | 30<br>44<br>5,5<br>6,5<br>72,5<br>72,5<br>72,5<br>72,5<br>72,5<br>72,5<br>72,5<br>72 | 12<br>6.50<br>1.25<br>6 4.50<br>0.30<br>35<br>3<br>3<br>11<br>14<br>1,72 | 25<br>19.50<br>3.59<br>15<br>33<br>22<br>6,20 |   |

#### MATIF ation en pourcentage du 30 mai 1990 Nombre de contrats : 31 709.

| COURS            | ECHEANCES        |             |                  |                  |  |  |
|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|--|--|
|                  | Juin 90          | Septen      | abre 90          | Décembre 90      |  |  |
| Dernier          | 102,52<br>102,34 |             | 2,50<br>2,78     | 102,66<br>102,28 |  |  |
|                  | Options          | sur notionn | #I               |                  |  |  |
| PRIX D'EXERCICE  | OPTIONS D'ACHAT  |             | OPTIONS DE VENTI |                  |  |  |
| I MIN D LALRCICE | Juin 90          | Sept. 90    | Juin 90          | Sept. 90         |  |  |
| 102              | 1,36             | -           | 0,86             | -                |  |  |

## **INDICES**

|   | Dollar : 5,68 🛊                         |
|---|-----------------------------------------|
|   | Le dollar s'échangeait an nette         |
|   | hausse à Paris, le joudi 31 mei au      |
|   | metin. Le vigueur du billet vert s'ex-  |
|   | pliquait per la faiblesse du mark, et   |
|   | barliage has an sachesses on success of |
|   | per la montée des inquiétudes rela-     |
|   | tives à la situation internationale, le |
|   | jour ce s'ouvrait le sommet améri-      |
|   | cano-soviétique à Washington. A         |
| _ | Paris, la devise américaine s'échan-    |
|   | cent à 5.68 france contre               |
|   | 5,6380 francs le veille à le cotation   |
| ı | officiale.                              |
|   |                                         |
|   | FRANCFORT 30 mmi 31 mmi                 |
|   |                                         |

**CHANGES** 

| Dollar (ex DM) ... LFM 1,660 TOKYO 30 maxi 31 maxi Dollar (en yeas) \_ 151,75 151,75 MARCHÉ MONÉTAIRE (cliets privés)

#### **BOURSES** PARIS INSEE base 100 : 29-12-891

29 mai 30 mai Valents françaises 183 56 183,30 36,30 Valcurs étrangères . %,10 (SBF, base 100 : 31-12-81) Indice général CAC 560,87 (SBF, base 1000 : 31-12-87) Indice CAC 40 2 123,89 2 128,86 **NEW-YORK Andice Door Jones!** 29 mai 30 mai

adustricijes ............ 2 870,45 2 878,56 LONDRES padice e Financial Times al 29 mai 30 mai 1 \$73.30 1 857.40 215.70 216.20 78,16 78,58 TOKYO 

## LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

| Scan 4   | 6730                                  | + heat.<br>5,6750                                         | Reg. s                                 | es de | Rep. o                                          | endig.                                          | Reg. +                                             | 44                                                  |
|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Sam 4    |                                       | 5,6750                                                    |                                        |       |                                                 |                                                 | -                                                  | oz dip,                                             |
|          | ,7384                                 | 4,8339<br>3,7414                                          | + 60<br>- 194<br>+ 60                  | - 145 | + 130<br>- 358<br>+ 147                         | + 159<br>- 302<br>+ 171                         |                                                    | + 464<br>- 775<br>+ 516                             |
| Floris 2 | 3698<br>3937<br>3865<br>3937<br>19879 | 3,3724<br>2,9963<br>16,4017<br>1,9979<br>4,5933<br>6,6106 | + 34<br>+ 32<br>75<br>20<br>- 44<br>44 | + 50  | + 81<br>+ 76<br>- 121<br>+ 49<br>- 181<br>- 506 | + 105<br>+ 90<br>+ 54<br>+ 77<br>- 101<br>- 827 | + 219<br>+ 198<br>+ 43<br>+ 225<br>- 448<br>- 2351 | + 267<br>+ 241<br>+ 450<br>+ 287<br>- 329<br>- 2184 |

| SE-U.                      | 8 1/16<br>7 1/8      | \$ 5/16<br>7 3/8 | 7 14                  | 8 U4<br>7 3/8    | \$ 3/16<br>7 1/4       | \$ 5/16<br>7 3/8   | 8 3/8<br>7 5/16     | \$ L/2<br>7 7/1                   |
|----------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|
| DM<br>Flatin<br>F.B. (100) | 7 34<br>7 78<br>9 34 | 1 1/4 .          | 7 7/8<br>3<br>9 13/16 | # 1/S            | 1<br>1 1/16<br>9 13/16 | 1 1/1<br>2 3/16    | 2 3/2               | 1 1/2<br>1 1/2                    |
| F.S.<br>L (1990)           | 8 3/4<br>5 1/2       | , IU             | \$ 58<br>9 34         |                  | 3 5%<br>(1 1/8         | \$ 34<br>II 58     | 8 9/16<br>11 1/2    | 9 13/3<br>8 11/3<br>12            |
| F franç.                   | 9 13/16_             | 15 [4<br>9 [5/16 |                       | 15 LJ<br>9 LJ/16 | 3 111.0<br>12 11.15    | 9 13/16<br>9 13/16 | 15 3/16.<br>9 15/16 | . 15 <i>5</i> 71<br>10 <i>U</i> V |

مِكْنَامِنْ الْأَصِلَ

COMPTANT

2003

4 165 16

Tage 🐙 38 W C

THE PARTY

At large 1 of

A 150

of the Real Property lies

2500

3 44 ,A7

2.5

医神经

10 PF

Sep 112

Page at 12

A 150

THE PARTY OF

mba. m

4 T 432

Programme Care Care

ATT - CAMPON

-275

-

10 mm

1

O | Distance

STATE .

7

nu

a.

- W

Cop des Changes

COOS

27

**'14** 

17

1.5

31

**操** 法 barre s. 4 m 1 m Tests. 944 100-1-10

-100 Parties in Annie sambii **\*2** ۲.  ${\bf v}_{i}$ Territoria de la composición del composición de la composición del composición de la composición del composición de la composición del composición del composición del composición del composición del composición del composición d - Maril

# e - 37 4 416

'n.

- B

March St. 25 配は性 parties of the sales of the sal

A MAP Ande 1 Mar TO THE

1 125 Teach 

Print It Select The Water



••• Le Monde • Vendredi 1= juin 1990 31

# MARCHÉS FINANCIERS

COULT .

ANCES
Department of the second of the second

CHITCHE DE FENTE

25 may 3, 10.0 26.5 Mg 19.1 W 36.48 Mg 26

FROM Board Day (1990)
The Same Control
To Same

Manufacture of September 1 (1997)

Manufacture of S

| BOURSE DU 31 MAI                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Composision VALEURS Communication Country S                                                                               | Rè                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | glement mens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | suel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Compan-<br>sesion VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cours Presier cours                                        | Dernier S<br>cours +- |
| Time                                                                                                                      | Valleties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALEURS   Course   Promiser   Dermise   patients   course                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 230   Dis Post-Nem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 230 50                                                     |                       |
| 845 C1CA NF                                                                                                               | Materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Recent Unif   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330 | 0 -0 48 85 Bayer 956 956 956 940 941 9 Care Mark 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 . | 325 Lint Techn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 227 50<br>469<br>235 50<br>203 10<br>289 50<br>111<br>2 20 |                       |
| COMPTANT (sélection)  SICAV (sélection)  S N du Cours Dernier Cours Dernier Cours Dernier Emission Raches Emission Raches |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30                                                         | 75                    |
| Bop East B. SC77                                                                                                          | ## ET DEVISES préc. 31/5  ### | ALES ALES ALES ALES ALES ALES ALES ALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Acpinomental 241 52 25 64   Proci-Copi   193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 34 89 34 37 Pecumin   70 24 89 118300 85 231 25 Pévede   557 75 549 51 Poste   70 24 982 67 Poste   70 25 98 1000 61 Poste   70 27 10702 37 St Hono   70 21 14413 68 St Hono   70 22 14413 68 St Hono   70 21 14413 68 St Hono   70 22 172 05 St Hono   70 23 125 98 St Hono   70 24 25 St Hono   70 25 St Hono   70 27 355 68 St Hono   70 37 14 St Hono   70 37 15 St Ho | ## Process ## 15729 77                                     | ÈRE                   |

## M. Joxe n'a pas l'intention de désarmer la police

Faut-il désarmer la police nationale ? Faut-il armer les policiers municipaux ? Lors de la séance des questions au gouvernement, mercredi 30 mai, le RPR et l'UDF s'en sont pris au ministre de l'intérieur, qui, le 28 mai, avait déclaré que « l'immense majorité des policiers n'ont pas besoin d'être armés ». Il avait fait cette déclaration à l'occasion de la remise du rapport Clauzei sur les polices munici-

∢ Consternant | >, s'est exclamé M. Gérard Longuet (UDF, Meuse), en accusant le ministre de l'intérieur de considérer les policiers comme des e gardiens de square, des moutons, des boy-scouts i Dans ces conditions, pourquol, effective-ment, les armer ? ». Un peu plus tard, M. Christian Estrosi (RPR, Alpes-Maritimes) revenait à l'attacue en se demandant si les déclarations du ministre selon lesquelles e l'immense majorité des policiers n'ont pas besoin d'être armés » (le Monde du 30 mai) ne tendraient pas à e transformer les policiers français, nationaux ou municipaux. en cibles pour tous les voyous et

Le ministre de l'Intérieur s'est efforcé de relativiser la portée de son propos. Il a demandé que l'on relise son intervention afin de constater qu'il n'y avait e nulle intention et aucun programme » allant dans le sens d'un désarmement de la police. A l'occasion d'un rapport relatif aux polices municipales, qui en règle générale ne sont pas ées – lequel rapport suggérait de désarmer les quelques iers de policiers municipaux qui sont armés, - j'ai dit que la question méritait d'êtra examinée, d'autant plus qu'elle se pose sur un plan général. En effet, un très grand nombre de fonctionnaires de police n'ont pas l'usage de leur arme, Cerns en ont toujours besoin, d'autres parfois, d'autres jamais », a précisé M. Joxe. Le ministre a également indiqué que le gouvernement entendait déposer un projet de loi permettant d'harmoniser les compétences, les formations, le mode de recrutement, le port d'arme (un tiers des dix mille policiers muni-cipaux sont annés) des polices municipales, qui présentent, pour l'heure, un aspect pour le moins bigarré.

#### L'atilité des municipaux

Dans les couloirs, la plupart des élus se prononcaient pour une complémentarité bien pensée entre polices municipales et police nationale. La tendance était au non-armement des policiers municipaux, Pour M. Jecques Limouzy (RPR, Tarn), le port d'arme pour des policiers municipaux devrait être autorisé et contrôlé par le procureur de la République. A Castres, dont il est maire, les huit policiers municipaux sont armés : « ils vont au tir. Le fait qu'ils portent une arme a une valeur dissuasive. > M. Francis Delattre (UDF, Vaid'Oise), maire de Franconville, n'a que deux gardes champêtres, « non armés bien sûr ». Pour lui, il faut éviter les risques de rivalités entre les polices en ne confiant aux polices municipales que des taches de police administrative (stationnement, sortie des contrôles

A Versailles, nous avons un

embryon de police municipale,

une douzaine de personnes chargées notamment de faire la circulation à des points névralgiques, de surveiller la sortie des écoles. Il n'est pas question d'aller plus loin, certainement pas de les armer », explique M. Étienne Pinte (RPR, Yvelines), adjoint au maire. Le maire de Saint-Ouenl'Aumône, M. Alain Richard (PS. Val-d'Oise), partage le même sentiment sur les policiers municipaux qu'il préfère appeler ∉ gardes municipaux ; j'en al deux qui mettent surtout des PV ». Quant à M. Pierre Lequiller (UDF, Yvelines), maire de Louveciennes, il juge très positivement l'action de ses six policiers municipaux : « Leurs voitures et leurs motos sont équipées de redios reliées à la police nationale, et c'est ainsi qu'ils ont pu faciliter certaines arrestations. » Mais, pour cet élu, né d'une mère anglaise, pas question de les armer. De là à copier les bobbies anglais, il y a un pas que M. Lequiller se refuse à franchir : « Ce serait de la folie, les tempéraments ne sont pas les mêmes. Il y aurait des drames si nos policiers n'étaient pas armés. »

PIERRE SERVENT

La Société des Bourses françaises

a suspendu la cotation du titre Pathé-Cinéma le 30 mai. Le groupe

Rivand, qui détient 52 % du troi-

sième groupe cinématographique français, a en effet signé une pro-

messe do vente de ses actions à la société Pathé-France Holding de M. Gian Carlo Parretti. L'homme

d'affaires italien tente ainsi de prendre le contrôle total de la firme qui lui avait échappé l'an

En mai 1989, le Trésor s'était opposé à la vente de Puthé-Cinéma au groupe Max Théret Investisse-ment (MIT). L'administration esti-

mait que ce groupe, dont les capi-taux n'étaient pas majoritairement européens, n'avait pas déposé de

demande d'autorisation préalable. Pour mettre sin au consiit, le

groupe Rivand avait alors repris le contrôle majoritaire de Pathé-Ci-

En tant one « consultant extérieur »

#### M. Pierre Desgraupes chargé d'un audit sur Antenne 2

Seul à la barre depuis la démission d'Eve Ruggiéri de la direction des programmes (le Monde du 13 avril 1990), le directeur général d'Antenne 2, M. Jean-Michel Gaillard, a confié, mercredi 30 mai. une mission d'audit de sa société à M. Pierre Desgraupes, L'ancien PDG de la chaîne, qui avait su entre 1982 et 1984 remonter son image et son audience, devra se pencher sur l'organisation de la société, le contenu de ses programmes ainsi que sur son positionnement dans le paysage audio-visuel. « C'est en tant que consultant extérieur, précise un communique, que M. Desgraupes essectuera cette mission dont le terme est fixè au 15 juillet 1990, date à laquelle son rapport sera remis au directeur général d'A.2. »

Les résultats de la « mission Desgraupes » seront précédés, à la mi-juin, d'une « réflexion stratégique » sur la grille des programmes de la chaîne, à laquelle collaboreront tous les directeurs de département de la société sous la houlette de M. Gaillard. La grille de rentrée devrait être achevée pour la fin du mois de juillet. Une grille particulièrement importante pour l'avenir d'une chaîne en situation financière difficile et qui doit remplacer des émissions aussi prestigieuses qu'Apostrophes et Champs-Elysées.

M. Jean-Michel Gaillard, qui a présenté la semaine dernière ses programmes d'été au Couseil supérieur de l'audiovisuel, s'était vu fermement inciter par les « sages » à trouver un nouveau directeur de programmes et à ne pas tenter de cumuler cette fonction avec celle de directeur général.

néma. Entre-temps, M. Max Thé-ret s'est retiré de MTI. La société a été rebaptisée Pathé-France Hol-ding et M. Parretti en détient

désornais 99 % par l'intermédiaire de sa bolding luxembourgeoise Comfinance.

Si l'opération en cours réussit,

Si l'opération en cours rénssit, M. Parretti, qui tente en même temps de prendre le contrôle aux Etats-Unis de la Metro Goldwyn Mayer, pourra définitivement ajouter la Franca à son empire conématographique en voie de constitution. Mais ce nonveau rachat relance les polémiques sur l'origine des fonds, apparemment illimités, dont dispose M. Parretti (le Monda du 29 mai). M. François d'Aubert, député UDF de la Mayenne, tente d'obtenir, sur ce sujet, la constitution d'une commission d'enquête parlementaire.

SUR LE VIF

## Bachotage

LORS, les enfants, le bachot, c'est pour bientôt ? Bon, ben, arrêtez de montrer les dents et d'aboyer après vos parents, je vais vous filer des conseils pour réussir sans se fouler, très librement empruntés à Phosphore, le magazine des lycéens.

1) Bouffer un max. Faites-vous plaisir, Bananes, Nuts, saucisson, gâteaux secs at frites mayo à volonté. Celles ou ceux qui om encore plus peur de gagner des kilos que de perdre des points supprimeront la mayo. 2) Dormez sur vos deux

oreilles. Pour obtenir un sommeil réparateur, couchez-vous tôt et évitez toute activité intellectuelle pendant les dix heures qui précèdent. Préférez un bein chaud, une tisane de camomille ou une séance de yoga à la révision d'un cours de philo,

3) Au réveil, prenez des amphétamines, Elles vous permettront de potasser l'indispensable manuel de Désiré Audric Comment tricher en vingt leçons, pendant la demière semaine. Mais ne les stockez pas. Les pharmaciena ne les délivrent qu'au compte-gouttes. Laissez-en pour les copains.

4) A l'oral, en cas de trac,

plantez-vous, pieds écartés mains bien à plat sur la table, face à l'examinateur et livrezvous à des exercices de resoiration répétés en le regardant dans les yeux et en lui souffiant dans le nez. Si la question est recouverte par le bruit de vos ahane ments, faites-la répéter sutant de fois qu'il le faudra, en employen des formules telles que : Quoi Comment yous dites ? Quel écrivain ? Quelle révolution ? Quel fleuve ? Quel traité ? Quitte à la reformuler à votre façon : Ah I Montaigne, le mec qui a écrit des poèmes mis en musique par Aragon... Pour ne pas donner le fâcheuse impression de parler comme un livre en récitant une leçon apprise par cour.

CLAUDE SARRAUTE

Ce n'est pas sur vos connair sances qu'on yous jugera cette année, mais sur votre personnalité, votre sens de l'observation et l'originalité de votre pensés. Exemple à suivre fourni par ce spécial bac ». Le prof : Cu'y a-t-il d'intéressant dans ce texte autobiographique ? Qu'indique 🗟 choix des mots ? L'élève ; Un côté narcissique.Le prof : Bravo I Montrez-le. L'élève : Je relève un certain nombre de 🌶 🗨 même une phrase qui se termine par *moi,* alors voyez l

HELE . No

12 mar 4 . "

ME WES

12 H 4 1

gr in the

**建**套证据 (1)

SE IN PROPERTY AND A

Page 6 april 2 de la constante

BERTHMAN COLUMN

BELL THE PARTY OF

STE DE CONTRACTOR CONTRACTOR

cipor a re-

(変異)調 温では 1 (14) 1

ISSENT TO SERVICE

german ver de la

SERVICE OF THE

2年報酬のも、201 できまった。

military the part of

Market Street, Section 1

SECTION AND A STATE

BED THE WAY STOWN IN

The state of the state of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s Section 1

The second of the last

The mark for the co

Carried of the or

1 Ward ...

Section Vis

The second of the second

Carre de proces

Grapen at . . . .

Bereit Branch

The Towns Mile C. 17.

Same and the Transfer of the Tax.

Bracia & loui, etter

Section in the section of the section of

to Marrie with the way of

Sen press quant in the

SHETTE DE TAN 40

Mari Compact College

والمشاعد كالمتار

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

Marie der deute ber

5 2 to qu'il you

Car sure de-every

Better to de diese

The Carting of the Control of the Co

Maioc detailable

eller de, a

Berling Chr. Dur. (C.)

Apple Col soil security

September Secretary of the second

The de printer the sta

Carrie Cont

Eccell day

A STATE OF THE STA

Sec. 14

Salar Salar

AND SECTION OF THE PARTY OF THE

Table 22 March 19 Comment

Market and the

金させ de tier - to

E about action

**BOOK SERVICE** OF

**马马5**5555 200 2

Barre ta time in

23 BES . 4

12 2 ...

M. Franjo Tudjesan a été éla président de la Croatle. – M. Franjo Tudjesan, ancien général do Tito, a été nommé, mercredi 30 mai, président de la république de Croatie lors de la session constitutive du nouveau Parlement issu des premières élections libres d'après-guerre. Le leader de l'Union démocratique croate (HDZ), qui contrôle les deux tiers des sièges au Pariement de Zagreb, a déclaré que la Croatie e no pouvait être assu-rée de sa souveraineté qu'au sein d'une Yougoslavie qui serait une alliance confédérale d'Etats souve-

BOURSE DE PARIS Matinée du 31 mai

Indécise

A l'image de la veille, la séance a encore été marquée par l'indécision des intervenants . L'indice CAC 40 après s'être dépréció de 0,11% la veille, ouvrait sur une note quin stable mercredi (-0,03%). En fin de matinée, les pertes avoisinaient les 1,15%. Parmi les plus fortes hausses figuraient le Bou Marché (+2,6%), Géophysique (+2,2%)

# rains ».

#### NOUS RECHERCHONS DES ÉTUDIANTS QUI VEULENT DEVENIR PILOTES PROFESSIONNELS I

Les cours de formation pour le brevet de pilote professionnel débutent en décembre 1990 en Caroline du Sud et au Nouveau-Mexique à le NAIA

école nationale accréditée. Conditions d'admission : 18 ans ; niveau bac ou équivalent ; bonne santé et succès a nos tests d'admission qui auront lieu à Paris en août 1990. Tous les tests se feront en anglais. Les diplômés de la NAIA piloteront sur les lignes aériennes du monde

air littoral aer lingus british airways

dan-air finnair. garuda

schreiner airways

Autres cours disponibles : qualification d'instructeur, qualification de pilote d'apparells multimoteurs et de transport sérien commercial. INTÉGREZ MAINTENANT LA NOUVELLE ÉCOLE DES TECHNICIENS DE CELLULES ET DE MOTOPROPULSEURS

École agréée par la FAA - CISSO610 Habilitée à accepter des étudiants du monde entier Programmes d'échanges d'étudiants n° P-4-4759. VOUS RÉPONDEZ AUX CRITÈRES DE SÉLECTION ? Pour plus de renseignements, écrivez à :



NORTH AMERICAN INSTITUTE OF AVIATION Conway-Horry County Airport PO Box 680 Convey, South Caroline 29526 USA



# TAPIS PERSANS

ARADER 307 x 201 35.0007 - 15.500 F XERNAN 261'x 151 29.0007 = 14.5007 MANEDAN 175 x 107 5:000 F = 1.500 F SENDER 160 = 145 11.000 F = 5.300 F % ISPABAN L

158 x 187

MAISON DE L'

#### M. Parretti tente de reprendre L'ESSENTIEL le contrôle total de Pathé-Cinéma

SECTION A Bush-Gorbatchev

Le Sénat et Renault L'opposition a modifié le projet de

M. Le Pen à Villeurbanne Pas de meeting autorisé. Le prési-dent du FN dénonce une « dérive

#### **SECTION B**

L'iodisation de l'eau La technique française au service de

M. Rocard et l'armée de terre A Poitiers, puis à Saint-Maixe premier ministre se fait présenter, vendredi 1ª juin, le char de combat Leclerc et le PC mobile de la force d'action rapide...

« Sarafina l » sur grand écran Réalisée par Nigel Noble, cette comédie musicale sur l'apartheid qui fit les beaux jours de Broadway est une sorte de Charus Line, dont les thèmes seraient la liberté et l'oppression, la vie et la mort...

Un relieur aux enchères de Paul Bonet sont mis en vente à Drouot, le 1ª juin ... La bataille

des chaînes payantes Faute d'obtenir la diffusion de Canal Plus à tarif réduit sur ses réseaux sa chaîne payante de cinéma..... 16 Les internationaux de Roland-Garros

un illusionniste sans illusions ..... 20 SECTION C

Les projets du Crédit local de France Implantation, aux Etats-Unis et créa-

tion d'un groupement d'intérêt éco-

La réunion de l'OCDE à Paris

Désaccord sur les subventions agricoles, M. Mitterrand demande un ecement de la dette des pa « revenus intermédiaires » ....... 21 Un TGV

de la nouvelle génération L'Etat, la SNCF et Aisthom lancent

L'esprit « qualité » dans les entreprises. • La querre des réseaux su le marché des connections de micro-ordinateurs. N.-M. Pothschild, banque londoienne très privée. • Accor, un hôtelier qui rêve de tourisme. pages 23 à 28

AFFAIRES

SECTION D

LIVRES • IDEES

Eloge de la Fronde. Philippe Sollers commente une bio-graphie du cardinal de Retz, par Le feuilleton

de Michel Braudeau. « Un grand sujet », à propos du der-nier ouvrage de Gabriel Garcia Mar-quez, le Général dans son laby-

pages 33 à 42

| Jervices                                         |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Abonnements.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 22  |
| Annonces classées                                | 22  |
| Campus                                           | 19  |
| Carnet                                           | 19  |
| Loto, loterie                                    | 19  |
| Marchés financiers 30                            | -31 |
| Météorologie                                     |     |
| Mots croisés                                     |     |
| Ouverts-fermés                                   |     |
| Radio-Télévision                                 |     |
| Spectacles                                       |     |
|                                                  | ••  |
| La télématique du Monde :                        | :   |

3615 LEMONDE 3615 LM Le numéro du « Monde » daté 30 mai 1990

a été tiré à 523 480 exemplaires.

cont parvenus mertredi 30 mai à un accord sur l'avenir des bases

La Grèce et les Etats-Unis

**Accord entre Athènes** 

et Washington

sur l'avenir des bases américaines

américaines sur la sol heilénique. Les chefs des délégations des deux pays, Christos Zacharakis pour la Grèce et Alan Flanigan pour les Etats-Unis, qui avaient entamé en novembre 1987 des négociations bilatérales, ont paraphé au ministère grec des Affaires étrangères le texte d'un accord de coopération DECAL.

ATHÈNES de notre correspondant

Cet accord, a indiqué le porteparole du gouvernement grec Vyron Polydoras, ne sera publié que dans une quinzaine de jours car les Américains e doivent régler certaines procedures juridiques », Le texte devrait être signé officiellement par les deux gouvernements dans quatre à six semaines. Selon le porte-parole grec l'accord « sert les intérêts supérieurs de la Grèce »

L'annonce de ce réglement intervient quatre jours avant le départ du premier ministre grec Constantin Mitsotakis pour une visite de

contrera le président George Bush. Au cours d'un débat parlemen-taire de politique générale, M. Mit-sotakis avait indiqué landi 28 mai que l'accord devrait être de huit ans et que « certaines installa-tions » de la base aérienne d'Hellonikon près d'Athènes seraient transférées à la base de navale de Sonda sur la côte nord de l'île de Crète. Les Américains qui disposaient de quatre grandes bases (deux près d'Athènes et deux en

Crète) ont décidé en janvier der-

nier dans le cadre de la réduction

de leurs dépenses militaires de fer-

dix jours aux Etats-Unis où il ren-

mer la base d'Heilénikon et celle de Néa Makri, au nord de la capi-tale, spécialisée dans les communi-Le leader socialiste Andréas Papandréou et le chef de la Coalition de Gauche et du Progrès (dominée par les communistes), Harilaos Florakis ont vivement critiqué l'accord qui fait selon eux la part belle aux Américains . Ils ont notamment accusé M. Mitsotakis de laisser transformer l'île de Crète, qui jouit face à la Libye et

sur la route du Proche-Orient

d'une position géographique

remarquable, en une véritable « forteresse » américaine. DIDIER KUNZ

مكنامن الأحل

The A Property October affected

the ten found in the

« drôle de gu list ans the rectaced kan Louis Cremieux Brillian der de

Commence of the later beautifulle. "可以证明的"。2000年期,1987年 A second to be builded CALLBOAR SALAR CARREST the same of Bearing of the same the world of Manager and M Chall had proof quality : A The Ar gas via ten Avail fort million, de 

Berging unte de Labor. di til Sucrit, man et & m State of the same Chichagas from buchin Scale-Lauret Communical The state statement of the land . A. Patter & sales ... . 4. 18 leine generam & e . Tal Anate & grandeling TOWNER LAN A SOM d'un office aven & wife The reschapping of the land

the attemption of part

Le Monde

CLAUDE SARFAU

HE TOUR. DIGGE Starie. se from & plat sur la lab. & & Festimenteur or livre. a h des enercios de respes respecte es la regardant date great at an he souffiant day et. Si is received as 1000. to per to breat de vos aliane de femen is related action; of Beibules telles que Que: of would dives ? Case: 40s. is # thanks resolution > Que ion \* Qual trains ? Queto à la with & worre facon An. grie, transc qui a écrit de participation in interesting box you Most me pas donner la toute impression de parler come un tiure en récitant une IN ADDRESS POR ECOLUT

A CAME DOS BUY YOU CONTACT THE RESERVE NO. 1 COME COME de, their sid votre personne. vers sens de l'observation with the votre pensee approximation force persec dent bec . Le prof . Qu'y **Bradeant dans** on lexic Mangraphique 7 Qu'endeque le iki dise mete 7 L'élève Un missique. Le prof Literate te. L'elève . Je us en combin nombre de la e Per fille addition that so termina

JURSE DE PARIS Matter de 31 mai

indécise

age de la veille, la un mei sanger per finderen attan Frencher CAC 6 Markey Cr 0,118 s de recipie de une nece gas de marche d'Addine de lin a Coda, des piùses des conscion a de Transi de plus come hacas **rat de tion féar**ens e 2,6%. parence (-1.1%)



ES ÉTUDIANTS E PECFESSIONNELS

in the second of

· 李维·

dented advants tiplecands. A SCIDATIONS "TONGO ENS

PROPERTY. Mile Marketininge with mile #########\$\$.





DU CARDINAL DE RETZ de Simone Bertiere. B. de Fallots, 644 p., 150 F.

> La littérature française pourrait être essentiellement définie comme une suite unique de Mémoires, c'est-à-dire comme l'invention d'une première per-sonne en acte, aussi vive à écrire-qu'à se souvenir. Toutes les interrogations sur le roman ne penvent pas cacher que c'est là, dans ce creuset effervescent, que la langue se déploie avec le maximum de couleurs et de force. Saint-Simon, Rousseau, Chateaubriand, Rousseau, Chateaubriand, Stendhal, Proust, Céline (mais aussi Bataille, Genet, Mairaux, le Sartie des Mots)... Serions-nous en train de perdre la conscience de cette large et contradictoire identité sans cesse renouvelée? L'époque le suggère : ce serait ctrange.

Raison de plus pour lire ou relire l'un des grands acteurs de ce théâtre de style : Paul de Gondi, cardinal de Retz (prononcez un fois pour toutes : Rais), l'âme, le corps et la plume de seu de la Fronde. Fronde est un beau mot. Un de mes anciens condisciples de lycée se vante encore d'avoir en régulièrement, on marge de son carnet scolaire, par ailleurs plus qu'honorable, cette appréciation professorale pincée on complice : « esprit frondeur ».

La loi et le savoir sont défiés contestés, contournés. La stabilité des pouvoirs est mise en cause. Heureuse époque que celle qui est désignée par ce nom! L'histoire, alors, semble halbatier et hésiter entre play sieurs voies. Les complots foisonnent, les émentes brillent, la réalité sociale est d'une fluidité qui court d'instant en instant. Comme le dit Simone Bertière dans son livre: « La Fronde, tous partis confondus, a poussé très loin la provocation, l'intoxication, et ce que nous nommons la désinformation. Fausses rumeurs, fausses confidences, accusations mensongères ou for-cées, attentats simulés, textes traqués imprimés comme authentiques: fausses lettres à faire saisir pour compromettre le destinatoire présumé, substitution de documents, autant de pratiques si courantes qu'elles finissent par passer pour naturelles...»

Une reine énergique (Aune d'Antriche), un cardinal retors et brocardé (Mazaria), un roi enfant instrumenté (Louis XIV). Face à eux, nouant et dénouant leurs alliances, les princes (Condé) et ce prêtre sans voca-tion, coadjuteur de l'archevêché de Paris, futur archeveque et cardinal, présent partout, accélérant tout, transversal à tout, lettré, chef de parti, libertin naturel (« je ne pouvais me passer de galanteries »), pieux quand il le



Eloge de la Fronde

Une biographie du cardinal de Retz,

grand acteur de l'ancien théâtre politique

faut, formidable athée de la politique : l'auteur des Mémoires (trois mille pages écrites vers la

fin de sa vie en dix mois). Qui est-il ? Il fallait, en plus de sa version emportée, le récit objectif de sa vie pour vérifier à quel point il échappe aux opinions simples (cela choque, en nous, le dix-neuvième siècle achamé à vouloir classer le bien et le mai). Comment s'y retrouver, en effet, parmi tous les rôles qu'il semble pouvoir incarner (« il me fallut jouer, en un quart d'heure, trente personnages tous différents ») des barricades à

l'église, des appartements de ses

maîtresses aux conclaves, du Parlement à la prison, des carrosses dissimulés dans la nuit au monastère? « Je trouvai cette fourmilière de fripiers tout en armes. Je les flattai, je les cares-sai, je les injuriai, je les menaçai : enfin je les persua-

Tout Retz est dans cette série de verbes. Il peut utiliser tous les discours, c'est le triomphe de la rhétorique agissante au moment même. S'il perturbe la scène, les coulisses, les cartes et le dessous des cartes, c'est précisément à cause de ce débordement incessant du calcul. « Bréviaire des

hommes politiques », a-t-on dit. Mais les hommes politiques sont de bien petits curés par rapport à ce grand seigneur qui snobe même les papes (d'ailleurs, il les fait élire). « Il est juste que je me soutienne en saisant du bien ou du mal, ce qui dépend du traitement que je recevrai. » Libelles. pamphlets, lettres dans toutes les directions, billets chiffrés (« l'indéchiffrable » avec la Palatine). conversations dans un sens puis dans l'autre, utilisation comme personne du latin et du grec, mobilité insaisissable d'une éloquence qu'on n'arrive pas à fixer on à enfermer (Colbert : a se per-

suader que le coadjuteur fixe.son esprit est prétendre que l'eau s'arrête dans son penchant »), tel est ce profond et léger mathématicien des attitudes humaines.

On l'arrête? Il s'évade. On tente de l'assassiner ? Il change de voiture et passe. « Je ne compte le fer et le poison pour rien ; rien ne me touche que ce qui est dans moi : l'on meurt également partout. » On le diffame ? Il se renforce (« en fait de calomnies, tout ce qui ne nuit pas sert à celui qui est attaqué. ») Il est de toutes les affaires, les petites, les grandes, les secrètes surtout. Détaché : « Supérieur, écrit Suarès, au point qu'il s'amuse de ce qu'il méprise et se moque de ses plus dangereux ennemis. (1) » Il faut voir le manuscrit des Mémoires, cette grande écriture aigué, sabrant la page : les échecs sont redressès d'un coup par une grâce qui donne « un plaisir incroyable ». Sévigné, tout en guignant pour sa fille son héritage, ne s'y est pas trompée : elle l'adore (« j'ai le cœur blen pressé de Monsieur le cardinal de Retz »).

Son vieil ennemi La Rochefoucauld ne s'y trompe pas non plus, et pas davantage, en plus des marquises ou des duchesses, les simples filles d'auberge pendant sa clandestinité. Mazarin, lui. agonise en le vomissant. Mais Bossuet s'incline : « D'un caractère si haut qu'on ne pouvait ni l'estimer, ni le craindre, ni l'aimer, ni le hair à demi... Il remua tout par de secrets et puissants ressorts. . Puissance du langage: cet homme plutôt laid, « basané », myope et maladroit, enchante ou révulse son temps à bout portant. Il plaît aujourd'hui encore à sa biographe qui n'évite pas toujours un agacement à notre avis singulièrement familier (a incorrigible coureur de

Un saint? Non. Un monstre? Non plus. Et la Fronde? Une tragédie ? Non : une farce, « digne de Molière ». L'histoire ne serait donc pas un cauchemar? Tout au plus, terrible blasphème, une comédie serrée et complexe? Il a agi, il a perdu, il gagnera sur la page, mais (autre blasphème) il s'en moque (écrire ne saurait être une fonction pour un grand nom). Bref, il brille dans l'avenir de toutes les révoltes individuelles. Jugement par lui-même : « La vérité jette, lorsqu'elle est à un certain carat. une manière d'éclat auquel on ne peut résister. »

Philippe Sollers

(1) Andre Suarès, Ames et Fisages, Gallimard (voir « le Monde des livres » du 26 janvier).

#### LE FEUILLETON de Michel Braudeau Un grand sujet .

Voici Gabriel Garcia Marquez, écrivain de belle envergure et que les plus fortes compétitions n'effraient pas. lancé sur les traces de Simon Bolivar, le Libertador de l'Amérique latine, Résultat : un portrait touchant, des pages d'une belle exubérance, mais, finalement, pour le lecteur, un certain ennui. Un trop « grand sujet » pour l'art de Marquez ? Page 34

#### LE DÉBAT Vive les revues « d'idées » !

La crise de la fin des années 60 semble bien surmontée pour les revues généralistes. En témoignent, ce printemps, la parution de deux nouvelles publications, la Règle du jeu et Rive droite, et la dixième anniversaire du « Débat », la revue fondée par Pierre Nora. En témoigne aussi la « la table ronde » que le Monde a organisée avec des . animateurs des Temps modernes, d'Esprit et de Lignes.----Page 36 et 37

LA VIE DU LANGAGE par Denis Slakta Le français

de M. Le Pen Le président du Front national

se vante volontiers de « parler français dans la nuance. » La nuance, en l'occurrence, c'est surtout la pratique de l'insinuation et du sous-entendu ; le recours à l'ambiguité et à l'implicite. Page 38

D'AUTRES MONDES par Nicola Zand

Un kamikaze de l'édition

Mille pages : ce sont les deux premiers tomes de l'autobiographie passionnante de Maurice Girodias, éditeur-aventurier

# La « drôle de guerre », cette inconnue

Huit ans de recherches pour un petit chef-d'œuvre : Jean-Louis Crémieux-Brilhac dévoile une France dont on ne savait rien ou presque.

LES FRANÇAIS DE L'AN 40 de Jean-Louis Crémiens-Brilhac.

forme 1: La guerre oni ou non 2, 647 p., 160 F. tome 2: Ouvriers et soklats, 740 p., 160 F. 🕟

Quelle belle revanche historiographique que ces deux forts. volumes consacrés à ce qu'il est convenu de dénominer la « drôle de guerre » ! Car cette dernière jonit dans la mémoire collective d'une réputation détestable : dans le meilleur des cas, elle apparaît comme une période d'aboulie totale, qui voit l'immobilisme de l'arrière prolongé aux armées par des dizaines de milréquisitoires les plus acerbes, en ques, puis autorisé, après l'atta-évoquant abondamment les com- que allemande de juin 1941, à France et les Français. Le dia-

plots et les machinations de la cinquième colonne, on la rend même directement responsable de la déroute. Et les historiens, à quelques rares exceptions près, ont pris l'habitude de sauter allègrement de Munich, où il s'était malgré tout passé quelque chose, à cet été 40 qui vit les événements se bousculer au portillon. On avait bien analysé, dans l'en-tre-deux-guerres, la France de Daladier, celle de l'immédiate avant-guerre, mais en s'arrêtant à l'instant précis où les Français reprenaient leur barda. .

Jean-Louis Crémieux-Brilhac comble justement cette lacane. Il fait partie de cette cohorte de plus en plus fournie d'acteurs faisant œuvre d'historiens proliers de parties de belotes ou de fessionnels. Car il s'est évadé manilles qu'agrémentent des d'un oflag, avant d'être interné lampées de vin chand ; dans les sans ménagement par les Soviéti-

gagner Londres où il travaille dans les service gaulliens du Commissariat à l'intérieur. Et bien qu'il n'évoque rien de ce passé – encore moins les souve-urs bruts d'un ancien combattant, - l'ego-histoire est bien sous-jacente au livre : le jeune officier de réserve Crémieux-Brilhac avait fort mal vécu cette drôle de guerre et a cherché, quarante ans plus tard, à comprendre les enjeux de ces mois singuliers. Huit ans de recherches out produit ce petit chef-d'œuvre.

> Raoul Dautry l'exception

L'analyse de tous les gisements d'archives disponibles, hexagonaux bien sûr, mais aussi étrangers, a permis à l'auteur d'aus-

gnostic final porté sur la classe parlementaire et sur ceux qui avaient en charge les affaires de l'Etat n'est guère exaltant. Bien peu de responsables sortent grandis de l'aventure. Une exception notable, celle de Raoul Dautry qui sut mener à bien une mobilisation industrielle dont la réusite - indéniable - est trop souvent passée sous silence ; un accessit de conduite satisfaisante à Paul Reynaud, à l'endroit duquel l'auteur fait preuve d'une certaine

Cela dit, Crémieux-Brilhac s'attache surtout à passer au peigne fin une France dont on ne savait rien on presque, celle du patronat de choc, d'une bureaucratie aux pesanteurs stupéfiantes et du monde des usines,

Jean-Pierre Azéma

## René Belletto LA MACHINE

roman

 Léonard attendrait que sa mère soit couchée pour la tuer. Il la tuerait dans son lit. Bientōt... »



· POI

#### DERNIÈRES LIVRAISONS

CRITIQUE LITTÉRAIRE

NELLY WOLF : Le Peuple dans le roman français de Zola à Céime. --Liée aux bouleversements politiques et sociaux, la « réévaluation symbolique du peuple » a donné à celui-ci une place nouvelle et un autre statut dans la production romanesque à partir de la fin du dix-neuvième siècle. A panir de Zola et jusqu'à Céline, en passant par Romain Roi-land, Charles-Louis Philippe et Jean Giono, l'auteur analyse cette place et ce statut. (PUF, 264 p., 160 F.) HISTOIRE

ELZBIETA ETTINGER : Rosa Luxemburg. Une vie. - « A côté de la révolutionnaire célèbre, explique l'auteur, il y a une autre Rosa Lucemburg, presque inconnue, et qui fut triplement stigmatisée : en tent que femme, en tant que juive et en tent qu'infirme. » C'est cette Rosa Luxemburg-là, née en Pologne en 1870, installée en Suisse à partir de 1889, puis en Allemagne, où elle fut assassinée en 1919, que présente surtout Elzbieta Ettinger, mais, à travers les péripéties de son exis-tence, c'est eussi son itinéraire politique qu'elle retrace (Belfond, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Dominique Peters, 365 p., 148 F.)

VICTOR SERGE : Notes d'Allemagne (1923). - Pierre Broué présente les chroniques que l'écrivain, envoyé à Berlin par l'Internationale communiste, adressa à la revue Correspondance internationale. 1923 : la Ruhr est occupée ; Hitler est arrêté à la suite de son putsch manqué ; le mark s'effondre dans des proportions vertigineuses et avec lui la révo-lution allemende ; Staline s'impose contre Trotski en URSS... (La Brèche, 2, rue Richard-Lenoir, 93108 Montreuil, 214 p., 90 F.). Chez le même éditeur paraissent les Mémoires d'A. Stinas, « révolutionnaire dans la Grèce du vingrième siècle », préfacés par Michel Pablo, présen-tés et traduits par Olivier Houdart. (370 p., 130 F.) SOCIETE

Les Oroits de l'homme : Universalité et renouveau, 1789-1989. - Il s'agit d'un ouvrage collectif réunissant, sous la direction de Guy Braibant et Gérard Marcou, les interventions et les travaux de la conférence organisée en mars 1989 par l'Association internationale des juristes démocrates dans le cadre du bicentenaire de la Révolution française et qui avait pour thème la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : actualité, universalité, perspectives (Editions L'Harmettan,432 p.,180 F.) LETTRES ÉTRANGÈRES

JOHN MILTON: Le Paradis perdu. - Reprise de la traduction intégrale du célèbre poème de Milton par Chateaubriand. Parue en 1836, saluée par Pouchkine, cette superbe traduction rend justice à la grande œuvre épique de la littérature anglaise dans laquelle le vieux poète aveugle élevait sa vision spirituelle du monde et de l'homme au rang de son modèle biblique. Edition bilingue, accompagnée des Réflexions de Chateaubriand sur sa version du texte et de son Essai sur Milton. L'intro-

duction et les notes de cette édition exemplaire sont dûes à Claude Mouchard. (Belin, 536 p., 170 F.) SOCIOLOGIE

DANIEL BOUGNOUX, JEAN-LOUIS LE MOIGNE, SERGE PROULX ISOUS la direction de): Arguments pour une méthode. Autour d'Edgar Morin. - Complexe et multiforme, l'œuvre d'Edgar Morin déroute, séduit où irrite. De la « sociologie du présent », qui sous-tend les Stars, l'Esprit du temps, la Rumeur d'Oriéans, à l'épistémologie, qui inspire les trois volumes de la Méthode, en passant par la politique et l'autobiographie, l'unité de ces travaux n'est pas toujours facile à saisir. Les spécialistes réunis à Cerisy en juin 1986 ont tenté de définir le projet d'anthropologia fondamentale qui donne son sens à cette vaste entreprise (Le Seui), 272 p., 150 F). Dans la collection « Points-Seui) » paraît une nouvelle édition du livre d'Edgar Morin, Science avec conscience (r. 564).

DANIÈLE LINHART ET ANNA MALAN : Fin de siècle, début de vie. Voyage au pays des 18-25 ans. - Les 18-25 ans étaient près de 7 millions en France en mars 1986, dont près de 3 millions d'actifs, enquêtes menées principalement dans le monde du travail se dégagent; seion les deux auteurs, les contours d'une personnaite originale, marquée par le pragmatisme, l'individualisme et la tolérance. (Syros « Aiter-



Une école en jeu: l'enfant avant l'élève.

Maternelle

Dirigé par Guy-Patrick Azérnar 232 pages, 89 E. En librairie.

autrement

Catalogues sur demande LIBELLA 12, rue Saint-Louis-an-l'ile, PASS-4\* Tél.: 43-26-51-09

LIBRAIRIE BUCHLADEN Toute la littérature d'expression allemande

traduite

Ouvert 7 jours/7 de 11 h à 20 h 30 3. rue Burg - 75018 PARIS TéL : 42-55-42-13

#### - LA VIE DU LIVRE -

Livres anciens sur les

**PROVINCES** DE FRANCE

> 2 catalogues par an Librairie GUÉNÉGAUD 10, rue de l'Odéon 75006 Paris

Tél. : 43-26-07-91

100.000 LIVRES EN STOCK 5 CATALOGUES PAR AN LIBRAIRIE LE TOUR DU MONDE 42 18 58 06 RUE DE LA POMPE 15116 PARIS

le général Dans son labyrinthe,

de Gabriel Garcia Marquez. Traduit de l'espagnol par Amie Morvan. Grasset. 318 p., 116 F.

OUR les romanciers quête d'un « grand sujet », la vie d'un « grand homme » est toujours une aubaine : elle permet d'aborder tous les registres, l'histoire des nations, les causes des guerres, le hasard des batailles, la psychologie des masses et celle des individus ; on passe du général les mœurs, la cuisine - au particulier - les caprices, les manies amoureuses ou vestimentaires du héros - avec la légitime euphorie que procure toujours cette noble balancoire d'où le comte Toistoï s'est envoié avec génie et plus haut que tout le monde, son Guerre et Paix sous le bras.

L'aubaine est encore plus séduisante si le grand homme que l'on a choisi a eu ses périodes d'ombre, d'inconnu, où l'écrivain peut glisser sans scrupule le sel de son imagination et echapper ainsi au strict contrat de l'historien. Tolstoi, qui s'occupa moins des grands hommes (encore que Napoléon, Koutouzov, Rostopchine...) que des lois inhumaines et inconnaissables qui les gouvernent comme des pantins, eux et nous tous, explique fort bien pourquoi il a introduit des personnages inventés à côté de caractères historiques et des épisodes d'amour fictifs entre deux études de batailles réellement livrées. Il est vrai qu'il réfutait avoir écrit un roman, encore moins un poème et encore moins une chronique historique. Toujours est-il que l'on

comprend bien qu'un écrivain de belle envergure et que les plus fortes compétitions n'effraient pas, comme Gabriel Garcia Marquez, prix Nobel et mondialement fameux pour ses Cent ans de solitude, se soit intéressé au personnage éminent de Simon Bolivar, le Libertador de l'Amérique latine. Pendant de nombreuses années, dit-il dans ses remerciements en fin d'ouvrage, il s'est entretenu avec Alvaro Mutis du projet qu'avait celui-ci d'écrire le dernier voyage de Bolivar sur le rio Magdalena. Mutis en publia un fragment anticipé, le Dernier Visage (traduit dans les Cahiers de Herne consacrés à Bolivar en 1986), puis ne donna pas suite à son projet. Marquez attendit un peu et lui demanda l'autorisation de le reprendre à son compte. Bien volontiers. Apprécions au passage la générosité latine de ces mœurs littéraires.

COMME Mutis, Marquez prend pour cadre de sa narration les derniers jours de Bolivar, les deux mois qui précèdent sa mort près de Santa-Martia, où le rio Magdalena se jette dans la mer des Caraïbes. D'abord parce que, selon le mot de Malraux, c'est la mort qui transforme la vie en destin, et que les pensées d'un Bolivar à l'approche de sa mort devaient être les plus lucidement désespérées. Surtout parce que l'on sait très peu de choses sur l'ultime voyage de Bolivar : « Il n'écrivit alors que trois ou quatre lettres - lui qui en avait dicté plus de dix mille - et aucun de ceux qui l'accompagnaient ne laissa de souvenirs écrits de ces quatorze jours funestes (...). Pendant deux longues années, je m'enfonçai peu à peu dans les sables mouvants d'une documentaLE FEUILLETON de Michel Braudeau



Les demiers jours de Boliver

toire et souvent peu précise, allant des trente-quatre tomes des Mémoires de Daniel Florencio O'Leary jusqu'aux coupures de journaux les plus insolites. » Il a mobilisé en outre trois historiens colombiens, un historien bolivien, un ambassadeur panaméen, un ancien président, quelques poètes, un linguiste, un géographe et un astronome, et même un typographe mexicain, lointain descendant de Bolivar, afin de déterminer aussi bien la date des pleines lunes dans les trente premières années du dix-neuvième siècle que la pointure des bottes de Bolivar et la date d'apparition du

manguier en Amérique. Le portrait que donne Marquez de Bolivar avant sa fin est pittoresque et poienant. Ce Vénézuélien, né en 1783 à Caracas, qui en 1819 avait chassé définitivement les Espagnols de Caracas et de Bogota, puis, avec son lieutenant Sucre, rendu son indépendance au Pérou, créé la Bolivie – pour résumer vingt années tumultueuses d'une histoire qui ne connaîtrait plus la paix jusqu'à nos jours - et avait vu ses efforts d'union politique, son rêve d'une grande Amérique qui s'étendrait du Mexique au cap Horn, échouer dans d'incessantes querelles, est à quarante-sept ans, en 1830, un homme désespéré. ruiné, usé.

DOUR commencer, il est malade, à peu près constamment, on ne sait trop de quoi, mais il souffre de flatulences odorantes, d'épouvantables constipations ou de diarrhées et de vomissements torrentiels. Beaucoup de nuits sans dormir, à lire la chronique galante des intrigues de Lima en 1826, son livre de chevet, d'autant qu'il a une crise de démence par nuit, pendant laquelle il délire, ce qui n'alarme plus personne. « Le jour suivant, on le voyait renaître de ses cendres, la raison intacte. » Au lever, il se rase sans se couper malgré le tremblement constant de ses mains. Il se dit mourant à qui veut l'entendre. S'est fait declarer mort dejà plusieurs fois, par ruse, pour mieux surprendre ses ennemis. maître retrouve ses esprits et Quand on l'avait cru mort à son inspiration de stratège.

tion torrentielle, contradic- Pativilca, il avait traversé la cordillère des Andes, libéré le Pérou. « De sorte que l'annonce répétée de son abandon du pays et du pouvoir pour cause de maladie, ainsi que les manifestations officielles qui paraissalent la confirmer, n'étaient que les réitérations vicieuses d'un drame trop vu pour être cru. » Et pourtant, il démissionne

vraiment de toutes ses

charges, s'en va, désabusé, au milieu des soupçons que nourrissent les candidats à sa succession. « Son sourire était feint pour que l'on ne remarquat pas qu'en ce 15 mai de roses inéluctables il entreprenait le voyage de retour vers le néant. » Il voyage donc en Colombie, sans douté vers un port, un bateau, bien qu'il n'ait plus la force nécessaire pour envisager une traversée, l'exil, l'avenir même. Il se souvient de son passé en chaque lieu où il s'arrête. Il a été sportif, danseur infatigable, élégant ; il a eu des femmes à satiété, des aristocrates et des filles de joie; il a su faire la cour et l'amour au milieu des guerres, des attentats, d'ailleurs il est très doué pour échapper aux attentats; depuis toujours; en fait, il n'a jamais eu peur de rien et, comme le pense sa maîtresse, Manuela Saenz, ce n'est pas de l'inconscience ni du fatalisme. « mais la certitude mélancolique qu'il mourrait dans son lit, pauvre et nu, sans la consolation de la reconnaissance publique ».

L' n'y a que peu de comparses autour de Bolivar. lorsque Marquez s'apprête à en faire le portrait. Manuela est une maîtresse tempétueuse, qui défend son hérosbec et ongles, pistolet au poing s'il le faut. Elle est la seule confidente de Bolivar depuis la mort de sa femme, sa lectrice avec grade de colonel dans son état-major. et la seule personne autorisée à lui dire la vérité. José Palacios est le valet de chambre, barbier, factotum indispensable du général, témoin de tout (le seul à connaître, lui, la vérité), de ses crises de folie, de ses nuits d'amour sans sommeil, de ses fièvres et de ses bains extatiques dans l'eau parfumée où son

Toujours présent, vêtu avec coquetterie, patient et fidèle jusqu'à l'abnégation, Palacios est le majordome et la nourrice de cet enfant génial et difficile qu'est Bolivar. Enfin, le maréchal Sucre, une belle figure à la romaine, qu'on dirait sortie des pages de Tacite, héroïque et las de la guerre, qui renonce à tous les honneurs pour vivre avec sa femme et sa fille, et meurt assassiné. C'est la première fois sans doute qu'on nous donne une image si touchante de ce personnage immense que la maladie rapetisse physiquement, amaigrit, ratatine, et que le désespoir d'avoir manqué un trop vaste dessein rend si désolé, si sage. Son désintéressement - il a dilapide sa fortune personnelle en dons à sa famille, à ses officiers, à ses victimes, refusé les présents qu'on lui faisait - et son intelligence politique, notamment le discours qu'il oppose à un Français sur les cruautés dont l'Europe s'est rendue coupable, qui devraient lui interdire de jamais s'élever en championne de la morale contre la barbarie des peuples du Nouveau Monde, sont excellemment dessinés et d'une lecture tout à fait nécessaire.

MAIS où donc le bât blesse-t-il, puisqu'il faut bien en finir par l'aveu d'un certain ennui entre deux envois d'oiseaux écarlatés. trois cris de singes dans la jungie et quelques grandes maximes prononcées par « le malade le plus glorieux des Amériques » avant son fébrile trépas ? Sans doute, nous ne connaissons pas assez bien, ici, l'histoire de l'indépendance sud-américaine pour qu'à l'énoncé de telle ville, tel général se lèvent pas aussitôt des légions de souvenirs évidents (après tout, les Boliviens, les Vénézuéliens sont-ils mieux avertis de Fontenoy, de Varennes, du Grand Condé ou du général Cambronne?).

Mais c'est la méthode même adoptée par Marquez qui nous semble pêché pour une telle entreprise. En l'espace de quelques jours d'une vie s'effilochant, nous sommes censés revoir le passé, subodorer l'avenir, arrêter le chronomètre, le temps de maints retours en arrière et de nombreuses digressions assez décoratives sur telle maîtresse conquise à Mompox; telle adolescente velue que le général rase tendrement, telle recette de gâteau de mais - toujours cette exubérance du détail qui freine le pas du chroniqueur ; c'est le cas de l'y encourager: Marquez devrait relire Tacite, où rien ne fait bricole, où chaque détail porte, - et reprendre ensuite le fil interrompu de l'agonie. Le maniérisme faussement sobre de Marquez nous promène dans trop d'anecdotes et de méandres pour un destin si puissamment pathétique. Tout son art, si sensible en d'autres domaines plus quotidiens et merveilleux, échoue devant ce grand sujet. Ce qui repose la question, pas très neuve : qu'est-ce qu'un « grand sujet », en soi, avant qu'un grand artiste en ait triomphé?

□ Pour ceux à qui l'évocation de Simon Bolivar par Marquez aura donné l'envie d'en savoir plus, on ne saurait trop conseiller la biographie de Gilette Saurat. Simon Bolivar le Libertador, moins romancée mais bien informée (l'auteur a passé dir ans a étudier Bolivar et à parcourir les pays traversés par son héros), et d'une facture très classique. (Grasset, 508 p., 175 F.)

. . . s. s. h.

120 April 100

and the surface of the said

 $\frac{d^2 N}{dt} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{$ 

DELLIPSES

A F WARRY AT LEASE and the said of th Same. 45 15 25 11 in the first great of the 2 الجاؤليكمية الداف اليا The state of the The Property of Saran, ... والمراز وتهمهونها المصوادات سالم 1.1 and the property of the second Apple to the co and the real field groups. The section is the best

12 ----THE RESERVED FOR and the plantage of the first # Linguist Automobile de la companya della companya della companya de la companya della comp the reserving participatives or was see weeks The second section is a second second



حكنامن الأحل

Un cycle romanesque en un volume, la conclusion d'un autre : tout l'art d'un alchimiste

LE CRIME DE TORCY NOUVELLES de José Cabanis. Gallimard, 138 p., .70 F. L'AGE INGRAT. . . de José Cahanis.: Gallimard, 762 p. 165 F.

spours present, veta aver

persone, patient et for pa & Cabackation P in magazione et

or bet enfant genage

The golden hand

in in married Same le figure à la con line

the question white his being

Tiene, belongue et and more day senson a line

purpture Berte Average

smale of ad trice, et moun

Mane. Cett in preside

Frank Court qu'es nou

the trac image of the men de ce personnage

menne que la manada

Citie Physique ment

segment d'avent manque en Prote desvein ting s

the batte. Som desinte.

seprent eil a dilapade in

tent personnelle en dons a

wittenes, refute les pre-

septition sometimes

nament le discoure qu'il

main don't ! Lurope den

dae ... coupanie qu.

raicht fur icitrume de

pais Fillever on them.

see de la spora e vontre la

Mess der propher du Nogstande, sont excellen.

tout & fait necessarie

Williams done to bar

Comment, personal four

Fire Main par l'aveu d'un

the dates entre dest

fir it quelques grande times grenonetes par « à luie le plus giornes : a

ric tream ? Sans doute.

or biene net l'hasteure de

dépendence sud-ameri-se pour de à l'enverce de e ville, tel gener : se

res pas aussifint der

200 de vouvenirs évidents

to home, her Boliviens, as

**denoiseus cont**ells mical

filia (de) Funtenos. de

bi gimerat Cambronne "

1804 "glest fa methode

ne nåoptée par Marques

nous semble pêche pour lelle entreprise fon l'es-

de quesques jours d'une

reffitochant, nous

E. subadarer Cavant

ter le chronemetre. It

e de mainte referer: en

ter et de nombreuses

one have decorative

in majarene amques s

moon, tetle adolescents is the descriptions to ment totale recette in

the de mais - tresport

**Entraderince** du detail

freme le pas du chrone be a stere le cas de l'

w decite, og rien nu fa-

elestado de al

**Marsonips** de l'agossi

w de Marquez nous 200

or does trop d'ancole là

e differences pour un de

m puopinamment patiti

Total son set, sa washing

Cauties Compines (1.4)

tidices of merveil.

the drawn or grand suits

sign penne : da colog

**ल क अपन्तर्भ प्रमृत्य =, एक** प्राप्त Me que un grand artista de

Kont ober 7 dat gerage

de Semen Beitvat /

savour plus, un ne sale

sop memiler la hierd e de Gilette Saufal

manneer mais hel

ingin & mateur 3 hans, en

tota champine (Grass.

B. 175 F.1

et aun donne l'envi

anidesane faursement

et reprender en als

er Marquez destal

**B CERSES** POVOIS le

B du on ini tanati - g

Alchimiste de la province tou-lousaine, José Cabanis distille, de livre en livre, de subtiles et attirantes solutions où les composants de sa propre vie semblent activer ce que ce scrupu-leux enquêteur a pu tirer de ses observations. Par une approche discrète et surc, une sermeté de touche et une disposition sensuelle à traquer le moins avoina-ble sous le plus évident, il com-pose ainsi des philtres ambigus, tentateurs et troubles, où le par-fum et la couleur cachent parfois le poison.

On s'en convainera en lisant le Crime de Torcy qui apporte aujourd'hui un ténébreuse conclusion à l'admirable cycle du Bonheur du jour, des Cartes du Tendre, etc. alors même que son éditeur rassemble en un seul volume, sous le titre l'Age ingrat. les diverses parties d'une œuvre conçue comme un ensemble - mais qui avaient d'abord été publiées séparément et qui constituent les débuts littéraires

La baronne de Marsant, énigmatique sirène d'amont qui avait autrefois séduit le trop

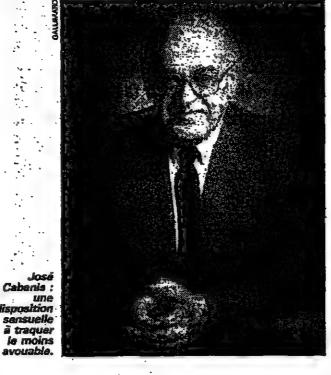

nier paissamment armé pour prouvé qu'il ne connaissait que

jeune et trop naîf écrivain, a été répondre à tous les désirs et qui retrouvée morte, un poignard fut son amant. C'est sur lui que dans le dos, dans ce château de se portent les soupçons du juge Torcy où elle organisait des par- d'instruction mais, pour y voir ties fines avec-la complicité de plus clair, il vient interroger Joseph Carpucci; le beau jardi- l'écrivain qui, par son œuvre, a trop bien les lieux, les êtres, leurs liens et leurs secrétes motiva-

Un dialogue s'engage alors où l'un cherche une verité alors que l'autre lui oppose les raisons d'être du créateur et de l'imaginaire : réalité et fiction se coupent et se recoupent ainsi en une fascinante progression qui révèle l'antagonisme profond des deux hommes, le premier croyant au bien-fondé de sa mission et avide d'évidences rassurantes, le second, rêveur et voyeur, tenant là garder dans l'ombre cette part de mystère que recelent les conduites humaines les plus folles on les plus accabiantes, et pour qui le droit, qu'il exerce comme un gagne-pain, ingrai, n'est jamais qu'une « foutaise ».

« Où est la vérité? », se demande le juge. « Que raut-elle? », semble lui répondre l'écrivain.

La conclusion implicite de José Cabanis est que la justice est, au mieux dérisoire, au pire scandaleuse. On la percoit aussi au travers des courts textes qui, sous le titre Fausses nouvelles, complètent le volume : portraits, saynètes, petits drames domestiques et intimes, autant d'his-toires de solitude, de malignité, de détresse que l'écrivain nous révêle sans appuyer, du même beau style « chuchoté », concis et lamineux, qui fait toute la grâce énergique du Crime de Tarcy comme des volumes qui l'ont précédé.

Pierre Kyria

# Les illusions Arrou-Vignod

Le Cabinet à éclipses ou le portrait d'un prestidigitateur. Mais, du héros on de son créateur, qui est le maître des apparences ?

LE CABINET A ÉCLIPSES de Jean-Philippe Arrow-Vignod. Gallimard, 178 p. 85 F.

Jean-Philippe Arrou-Vignod aime les lanternes maxiques et les jeux de miroirs qui se reflè-tent à l'infini. Le heros de son précédent roman, Un amaleur en sentiments (1), était un écrivain, Philip Fowler, dont le livre le plus abstrait, le plus étrange, était un roman en trompe-l'œil, le Magicien: l'histoire d'un « illusionniste de renom, inven-teur d'un cabinet des disparitions, et maître incontesté des apparences, que les facéties du réel (allaient) abuser si aisémeni ». Ce roman dans le roman, où Fowler se voulait indifférent aux exigences des lec-teurs, était d'ailleurs fort mal

accueilli par le public.

Ayant ainsi d'avance conjuré le sort, Jean-Philippe Arrou-Vi-gnod reprend dans le Cabinet à cœur, celui du prestidigitateur, du bateleur qui figure tradition-nellement la virtuosité de l'artiste et dont il donne une version nonveile et paradoxale. Son illusionniste, Adrien Sable, reste dans la vie quotidienne d'une insigne maladresse mais, dans le domaine de la magie, il triomphe sur scène où, mains nues, sans « oripeaux de foire », il semble se jouer des lois de la matière.

L'histoire commence à la fin du siècle dernier et se prolonge jusqu'aux années qui précèdent la guerre de 1914. Elle retrace, comme une chronique, la biographie d'Adrien depuis sa triste enfance de petit garçon disgra-cieux. Le père est médecin, la mère a horreur des « fariboles »

éclipses ce thème qui lui tient à ans, au spectacle avec sa gouvernante. A défaut des éléphants qu'elle lui a, on ne sait pourquoi, . promis, il voit sur scène un petit homme à chapeau claque qui fait surgir de ses mains gantées des tourterelles, des bouquets, des flammes... Ce moment va décider de toute la vie d'Adrien, d'autant qu'il coıncide exactement avec la disparition de sa sœur Lucile, emportée par une pneumonie aiguē.

Quelques années plus tard, c'est un professeur, M. Loisel, expert en tours de cartes, qui l'initie à la théorie de la magie et aux techniques de la manipulation. Adrien est alors un adolescent myope, aux « doigts spatu-lés », à la démarche pesante. Mais M. Loisel lui fait découvrir

du théâtre ; et c'est par un un univers où se réconcilient raibizarre concours' de circons-tances qu'Adrien se rend, à sept ans, au spectacle avec sa gouver-nante. A défaut des éléphants magicien, après avoir débuté dans les salons, devient bientôt au Théatre des illusions le « grand Hadrien » et invente set propres tours comme le portrait miraculeux et le fameux cabinei à éclipses, où il fait disparaître un objet prisonnier d'un lieu

#### Bénéficier par erreur da bonheur

C'est comme malgré lui, distraitement, qu'il connaît, sans trop y croire, l'amour avec la jolie Maud, son assistante, qu'il épouse avec le sentiment de bénéficier par erreur du bonheur. Quant à la paternité, il la découvre d'abord avec stupeur (" Des enfants? Grands dieux! mais pour quoi faire? »), puis avec un émerveillement pataud. Sa carrière, elle, est menacée par son ancien « porte-boite », devenu son rival, Axel Raimondi : querelle fratricide suivie d'une apparente réconciliation jusqu'au dénouement tragique, où s'affrontent en fait deux conceptions différentes de l'art : car pour Adrien artifice ne signifie pas imposture.

· Pour peindre Adrien, qu'il préisente comme un « contretype » de l'illusionniste, Jean-Philippe Arron-Vignod écrit à contre courant, parodiant avec une discrète ironie un mode de narration désnet, adapté au décor et à l'ai-mosphère 1900, évoquant les souvenirs du pavillon asiatique de l'Exposition et les images tremblotantes des débuts du cinématographe. A travers ses biographies. Arrou-Vignod, livre après livre, s'avance masque, avec la pudeur de la sécheresse, comme Adrien, ce montreur de rèves qui pour les exprimer doit e faire transiter chacune de ses émotions par le domaine des sciences éprouvées » et que brûle pourtant la passion d'un idéal

Monique Petillon

(1) Gallimard, 1987. n Jean-Philippe Arrou-Vignod vient également de publier aux éditions Arléa, dans la collection

« Lienx dits », l'Afrique intérieure

LE VOCABULAIRE DE FRANÇOIS MITTERRAND par Dominique Labbé ISBN 2-7246-0577-2, 328 pages, 140 F. prix de lancement : 112 F

Presses de la Fondation Nationale ,

des Sciences Solitiques

see Le Monde e Vendredi 1- juin 1990 35

LA MANIFESTATION sous la direction de Pierre Favre

ISBN 2-7246-0576-4, 392 pages, 280 F, prix de lancement : 224 F LES AGRICULTEURS

ET LA POLITIOUE sous la direction de Pierre Coulomb, Hélène Delorme

Bertrand Hervieu, Marcel Jollivet, Philippe Lacombe ISBN 2-7246-0571-8, 600 pages, 460 F, prix de lancement : 345 F



LA VENDÉE?

nouveauté, 288 pages, 155 F.

Les causes de la guerre de Vendée ont fait longtemps l'objet de polémiques entre républicains et royalistes. En comparant le Bocage, qui s'est révolté et la Plaine qui ne l'a pas lait, l'auteur étudie le drame qui se noue lorsque les Révolution-naires occupaient les biens nationaux.

C'est alors que nait une Vendée qui ne se dresse pas contre la Révolution de 1789, mais dont le drame éclaire la dérive terroriste de 1793.



Les ressentiments contre la modernité dans l'Allemagne préhitiérienne Fritz Stern

nouveauté, 360 pages, 250 F.

Comment le national socialisme a-t-il été possible ? dre, en analysant l'œuvre de trois allemands dont l'influence fut grande : Paul de Lagarde : luillus Lang-behn - Arthur Moeller Van Den Brück: Ce livre sug-gère que de nombreux allemands étaient prépares. intellectuellement et psychologiquement, à une certaine forme de grandeur germanique sous la forme d'un régime national-socialiste xénophobe et raciste.

ARMAND COLIN





Andrée Chedid. **Grand prix** de Poésie de la Société des Gens de Lettres 1990.

Textes pour un poème (1949 - 1970) Visage premier, 1971 Fêtes et lubies, 1973 Fratemité de la parole, 1976 Cérémonial de la violence, 1976 Cavernes et soleils, 1979 Epreuves du vivant, 1983

Flammarion

## BERNARD PINCAUD Adieu Kafka romen

"Adien Kafka est une œuvre, une vraie, qui restera parce qu'en elle se concentre toute l'expérience littéraire, spirituelle, affective, intellectuelle, politique, d'un écrivain conscient de son époque et qui en a vécu les contradictions comme les siennes prepres. Michel Contain

GALLIMARD

Joyce Johnson, Marie Chaix: le langage de la douleur

LE CAFÉ DE LA NUIT, de Joyce Johnson. Traduit de l'anglais (Etats-Unis). par Benjamin Legrand Ed. Sylvic Messinger, 134 F. LE FILS DE MARTHE.

de Marie Chaix. Ed. Calmann-Levy, 236 p., 89 F.

« S'appeler Tom Murphy, en Amérique, c'est à peu pres aussi ordinaire que l'herbe. » Joyce Johnson, dans le Cafe de la nuit, raconte l'histoire d'un brin d'herbe, un Tom Murphy, le seul homme qui l'ait aimée. Il lui disait : « Petite, tu es le genre de fille qui a besoin qu'on l'épouse. » Il savait des choses, pas assez pour s'empêcher de mourir. Sa moto Harley rouge est entrée dans un camion. Franchement. Joanna, la narratrice, en avait peur depuis longtemps.

Il lui avait dit : « Ne regarde jamais en arrière, quelqu'un pourrait te rattraper. » Elle avait l'habitude de ne pas faire ce qu'on lui dit. Le Cast de la nuit, c'est un peu le chant d'Eurydice qui se serait retournée sur Orphée deux fois perdu.

Lou Andreas Salomé affirmait que les points éclaires de la mémoire sont mal choisis, mais que si l'on joint tous les points de cette mémoire seconde, on obtient une image inédite. Et aiors le conte redevient authenti-que. C'est ce que fait Joyce Johnson. Elle relie entre eux des points invisibles, pour faire surgir la vraie vie de Tom Murphy. Elle remonte loin, avant sa naissance, parce que les tragédies ont toujours une source cachée. Point de départ : un type solide et silencieux, aux phalanges écrasées par les bagarres de mômes dans le Bronx ; un peintre, torturé par ses exigences. Avant : un autre Tom Murphy, le père, lui aussi mort trop tôt, et un petit garçon aux cils blancs, que son beau-père enferme et bat. Tommy Murphy: « Je ne t'ai (amais raconte comment ) a vendu ma mère pour deux roule-ments à bille? » Sa mère, Marie, une fille très je-m'en-foutiste.

« Je ne cesse de trier dans les tessons qui restent, histoires aux morceaux manquants, qui ne seront jamais complétées. » Joanna sans cesse ressasse la rencontre : « Nous tombions du haut d'une cataracte, on ne peut pas ralentir, avait-il dit. » L'installation dans l'atelier immense, et le retour des fantômes. Ce combat entre soleil et ombre, perdu

La mère de Joanna lui avait. elle aussi, autrefois, donné un conseil : « J'espère que tu ne te s'est livrée le plus possible, et n'est jamais parvenue à revenir. La force du récit déchiqueté,

haletant, de Joyce Johnson, c'est que, à travers la silhouette douloureuse et pudique de Tom Murphy, elle décrit une sorte d'aimantation, la souffrance commune qui peut coller deux personnes l'une à l'autre, sans pour autant les protéger du man-

#### Les fantômes et leurs craquements

A l'inverse de l'écriture haletante et elliptique de Joyce Johnson, le livre de Marie Chaix, le Fils de Marthe, est écrit avec la patience de qui veut rester au plus près des choses comme elles passent, ni plus ni moins. Les fantômes et leurs craquements sont priés de rester dehors. Pourtant, le récit ici est fait sur le vif, à même la douleur de Marthe, dont le fils est mort en montagne à vingt-quatre ans. Joyce Johnson, des années plus tard, ne cessait de traquer son étonnement devant la souffrance, tant de souffrance possible, sans tenter le moins du monde de la conjurer. Marie Chaix dit comment se passe ce deuil impensable, quelles réactions imprévisibles sont celles de l'être humain. comment, malgré tout, une femme guérit de la mort de son fils unique, de son unique

Au debut, enfin presque, Marthe enterre son fils, sans une larme, en chemisier blanc. Ensuite, elle se met à marcher pendant des jours, dans la ville. Il faudra des mois avant qu'elle. puisse alier dans la montagne, admettre que le temps a repris sa marche, qu'il ne s'est jamaïs arrêté, que la chute de Jean a eu lieu. Contrairement à Joyce Johnson, quand elle sort, elle ne rencontre pas des ombres grimaçantes, mais des gens chaleureux, qui chassent les cauchemars, qu'on peut même brutaliser un

Au début elle ne veut voir ersonne, et surtout pas risquer l'émotion. Ensuite le carcan se dissout, avec le temps, grâce à Mélanie, la tante anticonformiste, à Claude, l'ami discret, ou à Arthur, l'adolescent silencieux fou de zoologie. Après les jours de révolte, cambrée contre les conventions, les fausses complicités, les condoléances salissantes, elle retrouve sa place, retourne à la lumière.

Quencau disait que les hommes ont inventé le langage pour exprimer la douleur. La creuser, ou la lisser jusqu'à la cicatrice. Les livres de Joyce Johnson et Marie Chaix, avec leurs paradoxes, le rappellent.

Geneviève Brisac

1188800

« généralistes », celles qui traitent aussi bien dans leurs livraisons de politique que de littérature, de cinéma que de questions sociales, de philosophie que d'histoire appartiennent-elles à une époque révolue de la vie intellectuelle? On l'a fréquemment écrit. Le développement de la presse et des nouveaux médias, d'un côté, la spécialisation croissante des savoirs, de l'autre, n'offraient plus aux revues qu'un espace de réflexion et d'influence restreint. S'ajontait ou se superposait à ces phé-nomènes la fameuse « mort des idéologies » qui contestait à une philosophie, à un courant de pensée, la légitimité de parier de tout, d'interpréter tous les phénomènes de l'activité humaine selon une grille politique et philosophique unique. Si le mouve ment des idées, si les grands débats de société, si les affrontements idéologiques les plus rudes, les plus décisifs avaient eu lieu pour l'essentiel, pendant presque un siècle, dans des revues qui étaient aussi des organes de combat, les conditions - internes et externes - de la vie intellectuelle et du débat

ES revues qu'on dit

lente, faute de vrais combats de lecteurs engagés à leurs côtés. Pourtant, certaines de ces revues continuent à exister et à trouver un public suffisant et fidèle. D'autres sont nées ; d'autres encore, comme l'antiquissime Revue des deux mondes,

social étaient désormais si diffé

rentes que les revues « d'idées »

étaient condamnées à la mort

# Revues d'« idées la sortie de la crise

Si les revues - et notamment les revues d'idées - ont connu une crise d'identité depuis la fin des années 60 - crise liée sans doute à un désarroi des idéologies traditionnelles, - il semble bien aujourd'hui que cette crise ait été surmontée. On en verra pour preuve la parution, ce printemps, de deux nouvelles publications, « la Règle du jeu » et « Rive droite ». En témoigne encore la vitalité de « Débat », la revue fondée par Pierre Nora et qui publie un numéro spécial à l'occasion de son dixième anniversaire. En témoigne enfin la capacité d'évolution et de renouvellement dont ont fait preuve deux revues-phares du paysage intellectuel, « Esprit » et « les Temps modernes » et la place prise dans ce débat par « Lignes », fondé il y a trois ans. Mais on ne discute plus aujourd'hui, comme le montre notre « table ronde », à coups d'anathème et d'exclusion. Le spectacle médiatique y perd, mais sûrement pas le sérieux de la réflexion.

# hommes pour un credo

Claude Lanzmann, Olivier Mongin, Michel Surya: pourquoi les revues généralistes ont toujours leur raison d'être

entreprennent un « lifting » aussi spectaculaire qu'inespéré.

Nous avons remi trois directeurs de ces revues afin qu'ils discutent ensemble des raisons qui les font, dans des conditions matérielles toujours difficiles, dépenser leur temps et leur énergie à faire exister une revue généraliste. Autour de la table, Claude Lanzmann, directeur des gin, directeur d'Esprit et Michel Surya, directeur de Lignes.

Les Temps modernes, fondte par Sartre il y a quarante-cinq ans, publie son 562° numéro mensuel. Claude Lauzmann, l'auteur de Shoah, la dirige scul depuis la mort de Simone de Beauvoir. La revue est tirée à 6 000 exemplaires; elle est publiée par Gallimard et diffusée uniquement par abonnements et en librairies. Un tiers des numéros se vendent à l'étranger. Personne n'y est payé, sauf une

Esprit a été fondée par Emmanuel Mousier en 1932. Longtemps liée aux éditions du Seuil. la revue est désormais totalement indépendante et Olivier Mongin en a été désigné respon-sable il y a dix-huit mois. Le d'Esprit atteint 8 200 exemplaires dont 4 000 diffusés par abonnements. La diffusion au numéro par les NMPP a permis de tripler les ventes hors abonnements en moins d'un au. La revue vient d'effectuer une augmentation de capital. Ses comptes sont équilidont une à mi-temps.

Lignes est née lécembre 1987 de la réunion de rois personnes qui demeurent intentionnellement les seuls membres de son comité de rédaction : Michel Surya, Francis Marmande et Daniel Dobbels. Trimestrieile, la revue est éditée par la librairire Séguier. Avec un tirage de 3 000 exemplaires, exclusivement diffusée en librairie, la revue parvient déjà « presque à l'équilibre ».

- Avez-vous le sentiment que la vie des revues d'idées connuît une crise : crise d'anteurs, crise de lecteurs, crise d'influence?

Claude Lanzmann. - Ce qui me frappe au contraire, c'est la quantité de textes non sollicités, souvent de très bonne qualité, que pous recevous. Des textes de bonne qualité intellectuelle, mais également de bonne qualité littéraire. Ce point est important : après 1968, aux Temps modernes, on avait accueilli,

tanée, des tas de textes qui étaient écrits avec les pieds. Les lecteurs d'aujourd'hui ne le supporteraient plus.

Michel Surya. - 11 y aurait crise, si les revues comme les nôtres ne publiaient pas des textes qui ne trouvent leur place nulle part ailleurs. On l'a bien vu lors des récents événéments internationaux. La plupart des pouvaient exprimer que leur perplexité, alors que des articles de revues, depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, avaient analysé la situation, anticipé sur les changements. Mais les commentateurs politiques ne lisent pas les revues. C. L. - Cette ignorance de la

presse pour les revues est un vrai problème. Qui va parler des revues, sinon les journaux? Chacun paraît bouclé dans son île. Tout se passe comme si les journalistes nous percevaient comme des concurrents. Nous avons publié sur la Ronmanie un numéro spécial qui avait évidemment été préparé bien des mois avant la chute de Ceausescu et qui s'est arraché. Mis à part le Monde et Libération, il n'y a pas en une ligne dans la presse, télévision et radios comprises. Notre « crise » tient d'abord au fait que nous ne ommes pas « visibles ».

Olivier Mongin. - Les revues ont vécu, c'est vrai, une phase critique. Pour la plupart, elles étaient liées à des aventures décloriques et aux personnages charismatiques qui les avaient fondées et qui en avaient garanti l'influence. Le déclin des passions idéologiques, la disparition de ces personnages, le développement rapide d'une presse magazine qui se faisait l'écho des débats intellectuels, politiques et sociaux, tout cela nous a obligés à repenser, à spécifier notre pro-pre travail. Cette crise a été bénéfique ; elle nous a appris à sortir de la tribalisation intellectuelle, à travailler, par exemple, avec des journalistes, à ne pas nous perdre dans le jargon spécialisé, à créer des groupes de travail, à être aussi un lieu de formation, une sorte d'université sauvage où se réunissent des gens pour discuter d'un problème. Nous venous de le faire à propos de l'affaire de Carpentras. Les revues font un travail d'avant-garde, d'anticipation. Si nous sommes « récupérés », tant

M. S. - Nous avons vēcu dans

partagée qu'il n'y avait plus rien à penser. Depuis quinze ans, la : défense des droits de l'homme fonctionne comme le fantôme, le semblant d'une philosophie politique. Or, les idéologies ne sont pas mortes; elles ont seulement changé. L'extrême droite idéologique, par exemple, n'est pas morte, mais nous nous trouvous totalement démunis face à elle si des geignements moraux. Nous n'avons pas davantage été préparés à penser ce qui se passait dans les pays de l'Est. Le déficit n'est pas seplement médiatique il est culturel. Pour notre part, nous voulons contribuer à repenser le politique de façon non morale. Je ne me pose donc pas la question de savoir pourquoi

C. L. - Une revue est faite d'un recul sur l'événement et d'une avance. Nous sommes des « dévoilants ». Les historiens de demain liront dans les revues l'histoire telle qu'elle est en train de se donner à voir.

nous publions une revue.

O. M. - La revue vient également combler le déficit qui se produit dans l'université. Notre société ne sait plus débattre. Les revues doivent aussi être ces espaces d'animation dans lesquels des publics vont réapprendre le débat démocratique. La démocratie, ce n'est pas le consensus sympathique et vague qu'on nous propose en guise de politique, c'est aussi un creuset

C. L. - Une revue ne peut pas être un lieu de débat idéologique permanent. Lorsque Sartre dirigeait les Temps modernes, il y avait peu de débats proprement idéologiques. Nous fonctionnions par un accord commun implicite, par une sorte de complicité du non-dit. Dans les débats, on est toujours abstrait

et pauvre par rapport an réel. M. S. - Je crois qu'on dirige une revue comme on le ferait d'un livre qu'on écrirait collectivement. Il y a une sorte de communauté tacite entre les intervenants. C'est pourquoi, à Lignes. nous limitons le comité de rédaction à trois personnes. Nous sommes partis avec le sentiment commun qu'il existait une sorte de fatalisme du pire dans nos sociétés. Nous voulons empêcher le retour du pire. De ce point de vue, notre revue est extrêmement engagée.

– Mais vous ètes, aux Temps modernes comme à Esprit, les continuateurs d'age aventure l'existentialisme ; celle de Mounier et du personnalisme. Poursuivez-rous cette aventure ou bien rous situez-rous en rupture avec

**温泉水 "**"进。

建筑设置 医多点性

22:5-, ..

Statistical

Maria Program

Sec. 25. 25. 1

take a see

dra L. . .

Miller Control

Adjust the

Line of the second

Markey Barrier

State of the second

EDITION

STATE SALES LANGE

- Proceeding to Market 1年大坂

The first the experts to

The state of the s

and the second of the second

LAST BOAT BOOKS MINES

4万广传(4) 皇福。 清晰

Spiritarios C. Spirit #

Bert auf Beite Beit Beit mit

Contract Conference (Con-Come Note to record the The state of the s .. डॉ एर्ड होता स्थानिक विकास के अपने के क्र ंकार्यकार कार्यकार सेंद्र के हुई।

The first of all who regal the

\$2.5 kg (1.5)

C. L. - Lorsqu'à la mort de Sartre, la question s'est posée de savoir, à Simone de Beauvoir et à moi, si nous allions continuer la revue, nous avons pensé qu'arrêter les Temps modernes décider comme une seconde mort de Sartre. Mais en même temps, sans rupture brutale, la revue est en train de changer. Le comité de rédaction a été très élargi. La revue est la même, mais avec plus de liberté, plus de surprises. Nous préparons un numéro spécial sur Sartre qui n'aura, croyez-moi, rien d'hagiographique. Je crois que je n'aurais pas accepté la direction de la Shoah. Cela m'a donné une autonomie très réelle, ayant fait cela, je me sens libre par rapport à Sartre.

O. M. - Je n'ai pas été élevé dans le personnalisme. Il faut éviter de se recroqueviller autour de l'image des pères fondateurs. Il n'y a pas un courant unique dans Esprit, mais une équipe qui nous a accordé sa confiance. Il n'y a pas, en ce qui nous concerne, un glissement par rap-port à une ligne originelle, mais un débordement : on regarde ailleurs. Ce qui importe aujourd'hui, ce n'est pas l'illustration d'une philosophie, c'est que des intellectuels puissent avoir des controverses, y compris sur des questions quotidiennes.

M. S. - Ce qui me frappe, c'est que les controverses perdent beaucoup de leur virulence. Lanzmann et Mongin, les Temps modernes et Esprit échangent courtoisement leurs expériences. Entre Sartre et Mounier, le ton aurait été bien différent.

C. L. et O. M. - La rencontre n'aurait même pas pu avoir lieu. C. L. - Même si les antagonismes n'ont, heureusement, plus la même violence, nos revues continuent à bénéficier d'un caractère identitaire très fort. Nous recevons beaucoup de courrier, beaucoup de marques d'attachement militant, sonvent passionnel Nous ne sommes pas soumis, comme le sont souvent les livres, à la dévoration consommatrice, mais à une relation beaucoup plus active. Nous sommes dans la position de la Synagogue par rapport à l'Eglisc.

Propos recueillis par,

OUI! à un socialisme humaniste. **CLAUDE QUIN** Claude Quin IDÉES NEUVES POUR EN CRISES. 95 F

നുട**്ടാ**ന -സംബ

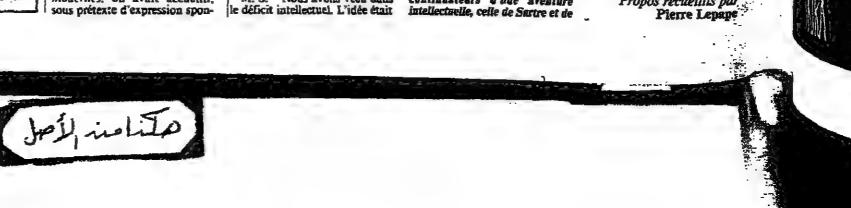

s - out connu and e liee sans doute à We bien aujourd'hui preuse la parution. Regle du jeu ve r Débat », la revue etal à l'occasion de acité d'évolution et phares du paysage et la place prise out ans. Mais on no sa table runde . . atique y perd. mais eux de la réflexion.

pe : celle de Mondu mercanicisme. Pour-**ME-MIL EBO**TOTO AVEC

Receive a talment de

gentales a est motor à A Sample of Remarks : 2 E. St. Basing Allinous Continues <del>ўзый, дважу</del> верхая попія entire and Tamps on 1877 **经出来的经济的证据,但但是**(1917年) Ber summe une verrade i de Bieter Mass en meine PRO MARIE PROPERTY TOTALS IN ways are season to change to We be restaction a cir i'm E Is rever ett is mane wiede gibte die Arbeite, plus de esset. Note preparent of the special ser Sames dethe commence of the first begin to crain que se a ser per serret is direction it i mittelige in avain pas in Cate at a chance and and 14 5194 cimbe. 45275 145 454 ie bent liebe par tatt." -

Mille Mitt gas ete fiere M. Mindella Links II .- 11 ment des active fundations File Bad ga georget ander The state and some of the ra scorde la cortianie i 基で開催された get (46) でんか piper, an gérmental par les Contagna ungenter mas Corge importe auser. e and anophie to the control detains periodal district MANAGEMENT & SPICEORES PROFILED Mine Carly Secure Sam Lie and my frapty of in gentraverses prises mant at Monga. erege a Logett gellandet Mar ferti erbet galti. e Stelle et Meraniet in the A. Mar. Sifferent. LEO. SI - La ren porte mil mine par pu acide A. - Meme it les and to a cuttere is mint suiterit. es inempert à bereisie Committee of Charles Sems merces bequeen ther branching is made BERE BLACESTE ST.

BOOK THE MACHINES AND

till commercia sont toured

Kitche, 1 in Constitution

men dans for position of

Monthly Box estimated & 12 to 2

Proposition (1) Figre Lepape

Mar, Mais à une Ca

the plat select the



# Ecrivains de tous les pays...

La Règle du jeu se propose de définir un nouvel esprit des lois

nard-Henri Lévy a pour titre la Règle du jeu (1) : ce titre est aussi celui de deux œuvres majeures du Michel Leiris et le film de Jean Renoir. Du premier, défini ici .comme « l'impeccable ethnologue ajustant ses romans intérieurs à la quête d'un réel dont la langue n'est jamais acquise », l'entreprise de Bernard-Henri Lévy retient l'idée que la connaissance de soi-même et du monde passe par le travail des mots : aussi les écrivains en serontils les principaux acteurs, cux qui sont les seuls à « savoir explorer les zones d'ombre du lien social ». Du 'second, cet « éternel contemporain », elle garde le souvenir d'un artiste incompris pour avoir voulu håter la mise a mon des choses en sursis »: la revue tentera donc de dresser le bilan d'une époque qui s'achève, en s'efforçant de penser la « sortie du communisme » après la chute du mur de Berlin. Mais audelà de cette double référence, la Règie du jeu se propose à la fois de définit « un nouvel esprit des lois dans une vie intellectuelle dont les repères vacillent » et de respecter la part de chance de plaisir, de gra-juité » qui est aussi celle de la

Comme l'Europe de l'Est est l'épicentre des derniers bouleversements,

La nouvelle revue fondée par Ber- s'est passé là-bas et ce qui s'y joue façon de le faire fructifier. Elle le aujourd'hui. Bernard-Henri Lévy a fait le tour des capitales, où il a rencontré quelques-uns des intellectuels les plus éminents, Stephan Hermlin à Berlin-Est, Ivan Klima à Prague, Peter Nadas à Budapest, Octavian Paler à Bucarest, Adam Michnik à Varsovie, et découvert autant de motifs d'inquiétude (« cet enchevêtrement de régionalismes, nationalismes et tribalismes que le communisme avait figé mais qui faisait, avant lui, partie du paysage ») que de raisons d'espérer (les tradi-tions démocratiques, l'idée européenne). Guy Scarpetta, rédacteur en chef de la Règle du jeu, est allé voir le grand metteur en scène polonais Tadeusz Kantor, fondateur du theatre Tricot, qui continue, dit-il, de frapper contre le mur avec son crane parce qu'un artiste est tou-jours dans l'opposition : « Le mur, c'était le communisme, et maintenant c'est ce qu'ils appellent la liberté. » Quant à Peter Esterhazy, l'écrivain hongrois, il écrit : « C'est comme si l'on sortait d'une guerre. Tout est en ruines et nous essayons de nous souvenir comment c'était quand c'était normal. Mais nous n'avons pas de souvenir, il faudrait tout réinventer. »

La Règle du jeu n'a peut-être pas l'ambition de « tout ré nventer », mais elle a celle d'inviter à réfléchir sur un héritage culturel et sur la fait, par exemple, en rendant hommage à Roland Barthes, mont il y a tout juste dix ans. Ou en publiant un texte inédit d'Alexandre Kojève, daté de 1945, sur un projet d'« empire latin » unissant la France à ses voisins d'Espagne et

On reconnaîtra au moins deux mérites à la Règle du jeu, dont le premier numéro est plus que prometteur, Celui de rendre au journalisme ses lettres de noblesse en réhabilitant le rôle des hommes de lettres, ou plutôt des « hommes d'écriture », et non des moindres, puisque le comité éditorial - à condition qu'il soit autre chose qu'une collection de noms prestigieux mais lointains - réunit quelques-uns des plus grands, de Carlos Fuentes à Alexandre Zinoviev, en passant par György Konrad, Czes-law Milosz, Salman Rushdie, Mario Vargas Llosa; et celui de défendre avec fermeté la ligne d'un « cosmopolitisme » intellectuel qui est le meilleur antidote contre les provincialismes, qu'ils soient politiques ou culturels.

Thomas Ferenczi

La règle du jeu, numéro 1, mai 1990, 288 p., 83 F.

(1) 54, rue des Saints-Pères, 75007 Paris, Abonnement annuel (trois numéros par an) : 248 F (étranger 260 F).

# entretien avec Pierre

La revue « le Débat », qu'il a fondée voici tout juste dix ans, veut être aux sciences humaines ce que la NRF fut à la littérature

Nora créait la revue le Débat. Pour le patron des éditions Gallimard, il s'agissait de concrétiser par une revue le tournant éditorial . qu'il avait fait prendre à la prestigieuse maison littéraire en développant, sons la direction de Pierre Nora, un vaste secteur de sciences humaines. Le Débat devait être, dans ce domaine, le pendant de la Nouvelle Revue française dont l'infinence s'était exercée sur toute la littérature française jusqu'à l'après-guerre.

Pour Pierre Nora, historien, éditeur, pilier de l'Ecole des hautes études, le Débat s'inscrivait dans one phase acuvelle des relations entre les intellectuels et la société. « Nous avions l'impression que les revues traditionnelles étaient mortes. Le début de ces années 80 marquait un tournant idéologique. C'était la fin, sur le plan politique, du couple gaullo-communiste; la



176 pages, 64 ill. couleurs collées.

'98'1 Fjusqu'au 31/08, 1200 Fensoire.

N 1980, à la demande de fin dans le domaine des idées, du Claude Gallimard, Pierro couple structuralo-marxiste. On était au creux de la sague; on étalt forcement post-quelque chose : post-marxiste, post-struc-turaliste, post-freudien, post-libé-ral. L'espace étatt dégagé pour autre chose : ce que nous avons appelé la démocratie intellectuelle et qui me paraît triompher aujourd'hui.

> » En même temps, nous voulions proposer un mode d'intervention des intellectuels dans la vie sociale radicalement différent de ce qui se pratiquait jusqu'alors. Il y avait d'un côté le monde des politiques, le monde du pouvoir qui était mauvais, médiocre, compromis ; de l'autre celul des pures spéculations philosophico-intellectuelles. Il m'apparaît au contraire que les décideurs de toute sorte sont demandeurs d'éclairages intellectuels, que les intellectuels ont à se prononcer d'une manière qui n'est pas celle de l'expert, du specialiste, mais celle, parfois transversale, d'un éclaireur com-Déten1.

» Le rassemblement intellectuel qui s'est fait autour du Débat possède une réelle capacité d'intervention. Cela a été le cas lorsque nous avons publié notre dossier sur la Bibliothèque de France et mis en évidence certaines erreurs graves qui risquaient de dénaturer le projet. Mais il nous semble aussi que les intellectuels peuvent intervenir, de manière légitime, hors de toute organisation officielle ou partisane, sur des questions essentielles comme celle de la réforme constitutionnelle, l'immigration, l'enseignement et l'université, le patrimoine ; sur ce que devrait être la télévision publique ou l'organisation de la librairie, sur tout ce aut concerne les conditions de la vie culturelle. Dans tous ces domaines, et dans bien d'autres, les intellectuels peuvent apporter beaucoup au débat démocratique. Tous les problèmes de la culture de masse, ce sont les nôtres et, parce que nous nous situons librement, hors de l'opposition ou de l'encensement systèmatiques, hors des considérations technocratiques, nous pouvons apporter, par la réunion et le jeu de nos capacités critiques, des

eclairages Indispensables. > Pierre Nora se refuse néanmoins à parier, à propos du Débat et des intellectuels qui gravitent antour de la revue d'un « réseau » : « Nous sommes deux à animer cette. revue, Marcel Gauchet qui en est le secrétaire général et moi. Deux personnalités très différentes, très complèmentaires. C'est ce cocktail qui fait le Débat. Un cocktail très français avec un mélange d'articles de fond longs, de caractère scientique, et d'interventions rapides, de tables rondes, d'articles d'actualité. Nous voulons tirer de la marée des spécialisations ce qui peut intéresser un public large, désenclaver les spécialités intellectuelles, publier aussi parfois des recherches spécialisées inconscientes des enjeux généraice au'elles comportent.

» Il y a aussi des limites qui

tiennent à la nature même du

support « revue » : il ne faut pas coûter de l'argent à la maison ce que nous obtenons avec 8 000 à 10 000 exemplaires vendus et avec les retombées indirectes de la revue sur les éditions Gallimard; nous manquons de relais mėdiatiques – la presse parle peu et rarement des revues; nous sommes victimes, plus encore que les livres, du piratage par photocopies; enfin le rythme de notre fabrication ne nous permet pas de coller à l'actualité: il nous faut sans cesse anticiper sur les événements et travailler souvent à la hâte, sans toujours pouvoir trouver le ou les spécialistes qui auraient pu traiter le mieux une question. Tout cela reste fragile, liè à très peu de personnes, limité par le manque de moyens. Mais si les réactions hostiles au Débat qui se sont manifestées dès sa naissance ne sont pas encore toutes tombées sur le plan intellectuel, je crois qu'aujourd'hui chacun reconnaît notre sérieux, notre professionnalisme et la qualité de nos interventions. »

S'il n'y a donc pas d'« école du Débat », la revue de Pierre Nora bénéficie d'une identification forte, li y a un e esprit Débat » comme il y avait en littérature un « esprit NRF ». Nora le reconnaît : « Si large que je veuille que soit l'assiette du Débat, il y a, en effet, une marque intellectuelle aisément repérable. Mais ce n'est pas la mienne; plutôt celle d'une génération. Lorsqu'on regarde le travail fait depuis dix ans, tout cela a, en effet, fini par prendre une certaine cohérence, alors qu'au

jour le jour, on a l'impression de

tâtonner et de ne publier qu'une insime parcelle de ce dont on rêvait. Je crois que le Débat a accueilli, détecté, favorisé, organisė l'expression d'une nouvelle génération intellectuelle dans certains secteurs importants: celui de la philosophie politique, de l'analyse empirique des formes, neuves de l'individualisme démocratique : celui de organisé autour de François Furet les premiers débats, bien avant le Bicentenaire, sur les nouvelles problématiques autour de la Révolution française. Nous avons aussi ouveri, avec les « lieux de mêmoire » un nouveau champ de recherche, celui de l'imaginaire historique qui constitue sans doute l'a étape suivante » de l'école des

» Enfin, sur le plan politique, nous avons aidé à la prise de conscience des difficultés qui vont accompagner le triomphe de la démocratie. Voir, par exemple, notre dossier sur la transition economique dans les pays d'Europe de l'Est. L'histoire de ces dix années a porté le Si la revue de Pierre Nora a

été si bien « portée » par le mouvement historique de ces dernières années, c'est sans doute parce qu'elle a su mieux qu'une autre anticiper ce mouvement et en comprendre la portée et les enjeux. Mais, pour pprofondir et développer son rôle d'intervention intellectuelle dans le débat démocratique, la revue devrait trouver un public piùs large, se donner des ambitions plus étendues. Pierre Nora n'en a ni le temps ni les moyens matériels. Alors, Pierre Nora et Marcel Gauchet vont lancer une collection de livres autour du Débat; ils vont organiser, ça et là, des manifestations publiques autour de quelques thèmes développés par la revue, essayer d'améliorer encore la lisibilité des textes qu'ils proposent.

« Mais vouloir à tout prix passer de 8 000 à 20 000 acheteurs demanderait des efforts financiers disproportionnés aux résultats. Il nous faut, d'autre part, maintenir un-niyeau intellectuel et scientifique au-dessous duquel nos auteurs refuseraient d'écrire nour nous. » Même lorsqu'elle a placé la démocratie au centre de son projet, une revue est condamnée à demeurer élitaire.

> Propos recueillis par Pierre Lepape

sième personne. « Ils » se nomment Thierry Ardisson, Frédéric Berthet, Patrick Besson, Olivier Frébourg, Jean-Michel Gravier, Jérôme Leroy, Eric Neuhoff, Jean-Marc Parisis, Denis Tillinac, dean-Rehé Van der Plaetsen et « ne sont pas (tous) de droite » ; « ils ont terminé les années 80 au Meurice » (voir e le Monde des livres » du 5 janvier) ; « ils n'ont pas voulu se quitter comme ça »; « maintenant, ils se demandent si on doit appeler ça une génération. Ou une bande » .

mesure, retenons ce dernier terms. Une « bande », donc, avec ses signes de reconnaissance et de connivence, qui se retrouve et se congratule dans le premier numéro de Rive droite. Que le lecteur à ce propos ne se laisse pas égarer : la droite p'est pas ici de l'autre côté de la gauche - vision vuigaire, & bigote », - elle est... ailleurs » I C'est du moins ce que tente de faire accroire Denis Tillinac dans la pétillant texte-manifesta qu'il signe en tête de la revue. S'arrachant un Instant à sa Corrèze natale, notre auteur chante, avec ce qu'il faut d'arrogance stylés ou qui se donne pour telle - les vertus de l'exotisme chic. En fermant les yeux, on entend presque le bruit (tellement élé-

gant...) d'une bouteille de champagne débouchée dans le salon d'un grand hôtel ou sur la passerelle des premières de quelque paquebot de la Trans-L'ensemble du cahler - hor-

mis peut erre une nouvelle de Sylvie Plath serait rigoureuse-ment fuglie, désespérément anodin, si les animateurs de Rive droite n'avalent - un des signes de connivence, sans doute, dent neus partions - inscrit dans leur premier sommaire le nom de Lucien Rebatet, honteuse figure de la collaboration Le texte en question - une très plate et déplaisante critique de l'œuvre cinématographique de Pasolini, où le naturel parvient à pointer à propos de son Œdipe roi « plus ou moins négrifié » · ne jure pas avec la tonalité générale du numéro. Le nom de Rebatet, en revanche, nous hèle d'una « rive » que l'on pouvait croire, ou espérer, infréquentsble. Elle na l'est visiblement pas pour tout le monde. Cela donne quelques indications pour situer l'*e ailleurs* > dont ces insouciants jeunes gens semblent avoir ne si pressante nostalgie.

Patrick Kéchichian ▶ Rive droite, le magazine de la littérature, numéro 1, 162 p., 58 F, diff. Editions

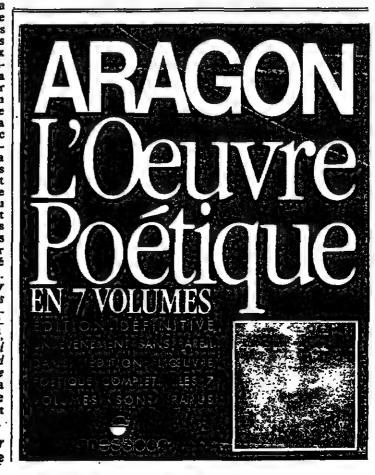

OUR interpréter avec justesse et justice les discours de M. Le Pen, il faudrait - à en croire certains - faire appel à la grammaire : et à la sémantique. C'est que les Français de bonne foi ont été surpris par un discours politique qui paraît original à force de bassesse et de médiocrité. Aussi, mis à part un enthousiasme qui se fonde sur la connivence, les évaluations s'engagent-elles dans trois directions, La première conduit tout droit

à la colère et à l'indignation. Mais une indignation qui se connaît est plus efficace qu'une colère sans lendemain.

D'autres analyses se prennent à distinguer le fond du discours qui est inquiétant et malsain, et la forme qui manifesterait, en même temps que la perfidie, l'ha-bileté du « tribun ». A qui l'on n'hésite pas à reconnaître une grande maîtrise de la langue. M. Le Pen s'empresse d'accepter l'éloge, qu'il amplifie à toutes fins utiles: « Je me pique de parler français dans la nuance » (« L'heure de vérité ». Antenne 2. 9 mai). Pour un peu, il porterait perruque, lui qui pratique Pascal et qui vit protégé du détail par sept dictionnaires : comme Blanche-Neige par ses sept nains.

Au vrai, les « arguments » du « tribun » sont issus des lieux communs les plus plats et se retournent comme un gant. Ainsi M. Le Pen ne serait pas antisé-mite puisqu'« il y a des juifs qui se réclament du Front national » (9 mai, A 2). Il suit que M. Le Pen n'est pas anti-nazi puisqu'il fréquente, comme tous les résistants notoires, un ancien Walten

Ordinairement, nul besoin d'un dictionnaire pour entendre M. Le Pen. D'une faconde plutôt commune, il a le verbe haut, sans être rare. Comme tout le monde ou presque, il utilise spontané-ment et fautivement de Jaçon à er que, et le subjonctif avec après que (« Après que les Blancs aient quitté l'Afrique »). Il flirte aussi avec le pléonasme quand il emploie « cloaque nausèabond ». Ni le hiatus - « Ça a un nemi » :-, ni des joliesses comme « Ça s'appelle la dictature » ne l'indisposent particulièrement. Quant aux imparfaits du subjonctif, qui ques verbes du premier groupe. et la franche poignée de main se servir de son eau de toilette ment ». On peut transgresser l'Assemblée nationale, sans sour-

LA VIE DU LANGAGE par Denis Slakta

# Le « français courant » de M. Le Pen

En somme, M. Le Pen parle le français courant: peu à blamer; rien à louer.

La troisième direction vise à mettre en évidence les manœuvres habituelles de M. Le Pen : la pratique de l'insinuation et du sous-entendu : le recours à l'ambiguité et à l'implicite.

Comme on sait, implicite s'oppose à explicite; et dire explicitement c'est dire tout simplement. Pourquoi des lors recourir à l'implicite? Voici la réponse d'un sémanticien. Oswald Ducrot « On a blen fréquemment besoin, à la fois de dire certaines choses et de pouvoir faire comme si on ne les avoit pos dites, de les dire, muis de jaçon telle qu'on puisse en refuser la responsabilité (1) ». De fait, le responsable de l'impli-cite, c'est toujours l'autre : « C'est toi qui l'as nommé » ; « C'est vous qui le dites » ; « C'est un procès en sorcellerie », etc. Pratiquer l'implicite contraint l'autre à formuler des hypothèses, à évoquer des images qu'on aura tout loisir, si besoin est, de dissiper ou de démentir.

DETIT échantillon. A « L'heure de vérité », M. Le Pen parle de Pétain, et du général de Gaulle qu'il a croisé. Ce qui a frappé M. Le Pen, c'est que le général « serre mollement la main ». Pour les Français. l'image d'une main molle est par-faitement désagréable et pousse à cette conclusion: il faut se méfier : l'individu n'est pas franc du collier : il est capable de trahir. Mais M. Le Pen est un homme honorable, il n'a jamais proféré pareille horreur. M. Le

échangée par Hitler et Pétain, réfugiés autour du Front national, la nouvelle Argentine. L'implicite permet donc de

cacher ses intentions, ou de les rendre « faiblement manifestes ». S'ils avaient pensé à M. Le Pen. Dan Sperber et Deirdre Wilson n'auraient pas eu besoin d'inventer cette petite anecdote: « Imaginez que Pierre souhaite séduire grâce à l'odeur virile de son cau de toilette. Pierre craint cependant

avec moderation, puisqu'un parencore maréchal de France. De fiun trop fort pourrait attirer l'al-quoi réjouir les anciens collabos tention de Marie et rendre l'intention de Pierre par trop manifeste (2) ». Portrait du « mbun » en garçon coiffeur ménageant son patchouli. Et Jean Daniel peut alors pariet de « racisme soft », ou de racisme « honorable » (le Nouvel Observa-

teur du 17 mai). Le recours à l'ambiguité èstplus délicat, et suppose au moins la nuance. Une des lois du discours formulées par Paul peuvent éblouir quelques parachutistes, ils se limitent à quelble ; qu'on oublie donc Montoire elle devine son intention ; il devra

de Minimum de lui si

Grice (3) stipule « Evitez les montrable, des lobbies juifs,
illustre sonanties Harold Lasswell, Nigh

Chutistes, ils se limitent à quelble ; qu'on oublie donc Montoire elle devine son intention ; il devra

ambiguités », ou « Parlez claireMin Stirbois peut donc conclure à

Lettes and associates, The MIT-Press Ga

L'ÉTRANGE CAS DU PROPESSIUS M.,

Gallimard, coll. « Connaissance

de l'inconscient », 320 p., 98 P.

A la question : " Quel fut le

premier film directement inspiré

par les théories freudiennes? n.

tout psychanalyste averti, et tout

cinéphile consciencieux, répon-

dra aussitot : les Mystères d'une

ame et, pour peu qu'il soit en

verve, il racontera comment à Berlin, en 1925, le metteur en

scene Georg Wilhelm Pabst,

conseillé par les psychanalystes

Karl Abraham et Hanns Saghs,

se lanca dans la réalisation d'un

point Frend.

projet qui irritait au plus haut

Il est vrai que ce dernier

n'avait pour le cinema qu'un

coût très modéré et qu'il avait

toujours rejeté les propositions

les plus ailéchantes venues de

de Patrick Lacoste.

cette loi pour donner à entendre une obscenité, par exemple, ou pour évitet une condamnation. pour évitet une condamnation.
Ainsi, pour définir « la solution finale » — et au risque allègrement cours d'être mai compris — M. Le Pen aurait utilisé, soudain dans la nuancé, le mot détail. Le Petit Robert donne à juste titre comme courant le sens d'a élément non essentiel d'un enemble ». Tout le monde avait parfailement compos. parfaitement compris.

Supposez une absence de réac-tion : la nuance, inventée à poste-riori comme parade, serait idemeurée ensevelle dans les diotionnaires de Blanche-Neige. De toute façon, l'acception courante n'est pas éliminée. D'autant moins que de soi-disant historiens sont encouragés en sousmain à nier l'existence des chambres à gaz. Dès iors, on touche à "« l'abjecte jonissance de l'impli-cite » (Gérard Miller, Libération du 7 avril), qui nécessite aussi une certaine division du travail.

COMME toujours, le procédé est grossier. M. Le Pen se charge de proclamer que les médias sont trop soumis aux « lobbies julis » (9 mai, Antenne 2). Puis dans Présent du 17 mai, on lit pour la défense de l'honorable M. Notin : « On hu pentone d'avale ével un article. reproche d'avoir écrit un article dans une reme extérieure à l'université, où il présentail l'existence des chambres à gaz comme étant un postudat médiatique phuôt qu'une vértié historique. » Vous èvez bien compris l'implicite; mais Present ne le dit pas; M. Notin non plus: les chambres à gaz sont une invention, indéeiller : « L'accusation de racisme est aujourd'hui subjective et arbi-

Il apparaît cependant que la division du travail s'accentue encore: M. Le Pen et ses amis s'occupent de l'implicite, tandis que les journaux proches du Front national entretienment l'explicite. Qu'on se reporte, par exemple, à l'article d'Edwy Pio-nel : « L'antisémitisme dans le texte » (le Monde du 15 mai).

Mais l'honorable M. Le Pen soutient toujours que le racisme et l'antisémitisme sont des concepts flous » (le Figuro du 14 mai). [4 mai).

RIS dans leur ensemble, tous ces discours puisent leurs thèmes et leur rocabulaire dans un fonds qui a déjà servi. A lite l'article de Lasswell (4) consacré à la détection de la propagande nazie aux Etats-Unis entre 1937 et 1943, on remarque de curieuses concordances, et quelques mises à jour. La France est

menacée et corrompue par « la sedition communiste », « la conspiration juive », et mainte-nant par « l'invasion des Maghrebins s. Les hommes politiques subissent la pression des « lobbies

internationaux » et som
internationaux » et som
corrompus par l'argent.

Chest et pur, M. Le Pen voit
l'Assemblée nationale comme
« un cloaque nauséabond » (9
mai, A 2) où prospèrent de vis
politiciens dont l'inefficacité est
patente d'un déclin spirituel et
moral affecte la nation : l'éducation est en crise; aux mains des
marxistes. Partout enfin se
marxistes. Partout enfin se odieux procès de nivellement qui est la malédiction des démocraties modernes » (1939, cité par Las-swell). En 1990, le Front national recommande d'éliminer égalités risme au profit de nivellement.

Il existe des honnètes gens qui se demandent encore ce que l'implicite du Front national pourrait bien cacher.



# Au-delà de la psychanalyse

L'écoute, cette « hospitalité » intérieure

L'ÉCOUTE de Maurice Bellet. Editions Epi, Desclée de Brouwer, 202 p. 85 F.

« Il arrive que quelqu'un vienne à quelqu'un d'autre avec le désir d'être entendu. » Cette phrase d'ouverture fait deià pressentir la portée humaine du tradans l'Ecoute. Sa spécificité tient

fiée avec rigueur, par rapport au travail thérapeutique institué, notamment la cure psychanalytique. Par là surgit l'enjeu universel de l'écoute. Celle-ci n'est pas exclusivement liée à une méthode, une fonction sociale, à des règles. Elle est indispensable en « tout rôle, toute táche où il y a rapport de l'homme avec vail entrepris par Maurice Bellet l'homme », ou encore, selon une helle formule : « L'écoute est

UNVERS ANGLO-AMERICAN

MICHEL LURDOS

Côté cour - Côté savane

Le théâtre de Wole Soyinka

132 pages au format 16 > 24 - En librairie 100 F.

PRESES UNIVERSITAIRES DE NANCY 25, rue Baron Louis - 54000 NANCY

AU PROGRAMME DE L'AGRÉGATION

L'HERMÉS Editour

13, rue 3éguier, 75006 Paris, tél. : (1) 46-34-05-25

droit, économie, gestion, langues des affaires

MODILIS SA, 9, rue Séguier, 7500è Paris, tèl. : (1) 46-34-07-70 ELLE SARL IV, rue Garibaldi. Tunis, tèl. : 216-1-353795.

tout d'abord à sa distance, justi- l'hospitalité intérieure ». Elle est refus de tout ce qui tue en l'autre la parole.

> Cependant, toute tentative pour méconnaître l'enieu de la découverte freudienne, ou pour revenir en decà, se trouve radicalement critiquée dans le texte de Maurice Bellet. Il faut lire les pages où l'auteur traite avec une ciarré remarquable de tout ce qui a chance de venir à la parole dans l'écoute. Il le fait avec un sens aigu de ce qui est essentiel dans la psychanalyse. Lå est sa force : chaque fois qu'il soulève un problème liè à la psychanalyse, c'est toujours à partir d'une conscience de ce qui est irréversible dans la révolution freu-

Maurice Bellet ouvre de nouvelles pistes sur des sujets urgents : rapports entre théorie et pratique, risques de la clôture théorique, le besoin de théorie, la relation conflictuelle entre écoute et théorie... Pour l'auteur. ce qui menace le pius l'écoute est qu'on prétende la faire découler d'une théorie, c'est-à-dire qu'elle ne retienne de la parole toujours inouse et créatrice que ce qui répète la théorie déjà écrite.

Voici un livre qui vient à point dans le paysage présent des sciences de l'homme et de la psychanalyse. A sa manière et sur son terrain propre, cette recherche bouscule, autant que celle de René Girard ou de Marcel Gauchet, les discours communément admis. Mais la surdite ambiante, justifice par l'agitation bruyante, saura-t-elle nous laisser entendre, malgré tout, quelque chose de ce texte?

Hollywood. Il refusa même les 100 000 dollars que lui offrait Samuel Goldwyn pour collaborer à un scénario sur les amours d'Antoine et de Cléopatre, refus qui, dit-on, aurait plus fait pour sa notoriété aux Etala-Unis que la traduction de ses livres. En dépit des objections de

Freud (il y a une lettre fort drôle de lui où il écrit : « On ne peut èvicer le cinèma, semble-t-ll, pas plus que les chereux taillés à la garçonne, mais, quant à moi, je ne me les laisserai pas couper et je ne veux personnellement rien avoir à faire usec ce film »), les Mysières d'une ame l'ut projeté. en mars 1926, à Berlin, au Gloria Palast, accompagné d'un' opuscule rédigé par Hanns Sachs Guy Coq et qui fut distribue aux specta-

teurs. Ils y apprenaient le b.a.-ba de la théorie psychanalytique. Par la suite, le film, encensé par la critique, et qui ne fut sup-planté un mois plus tard que par le Polemkine d'Elsenstein, fut distrisé en Europe sous des titres divers, notamment l'Etrange Cas du professeur Mathias et mêtne An sevil de la chambre à coucher... Il faudra attendre près de quarante ans pour qu'un autre cinéaste d'envergure pronne à nouveau la psychanalyse comme

Le divan au cinéma

Le dossier du premier film psychanalytique réalisé par Georg W. Pabst

Un grand talent . à contretemps

thème. Ce sera John Huston

avec Freud, possion secrète.

Jusqu'i présent, personne ne s'était vraiment penché sur le essier des Mystères d'une àme. C'est dire l'intérêt de l'enquête qu'a menée Patrick Lacoste jusque dans les archives de la cinémathèque de Berlin. Il a interrogé la correspondance de Freud et d'Abraham, il a retrouvé et traduit la monographie de Hants Sachs, il a étudié plan par plan le film de Pabel, il a analysé les réactions de la critique et celles de théoriciens comme Siegfried Kracauer, il a suivi le destin de l'acteur Werner Krauss, qui incarna d'abord le docteur Caligarravant de se métamorphoses en névropaine et d'achever sa carrière comme « acteur d'Etat » et gloire du Reich,

Enfin, it a trace un portrait d'une grande finesse de Pabst, qui poursulvit son investigation Freudienne dans Louise Brooks, et s'engages violemment contre le nazisme, avant de répondre, lui aussi, favorabiement aux propositions de Goebbels. Ainsi ecrit Lacoste à propos de Pabst. « c'est donc cet homme instable, qui sul penser juste et se tromper répétitivement dans ses acies, cer Individu concerne par l'humain, l'amour et le sexuel, mais qui en donna des images si fortes que le contraste avec les préoccupations du moment en apparut d'autant plus choquant, c'est ce cineaste. d'un grand talent, le plus souvent utilise à contretemps, qui le premier tenta de mettre la psychanolyse en images ».

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR San State of States Freud ne vit jamais les Mys A CONTRACT OF STATE O lères d'une àme, Karl Abraham mourut avant que le film ne fot achevé et Hanns Sachs avous dans ses Mémoires avoir toujours éprouvé a une certaine honie » en repensant à cette affaire. Werner Krauss, lui-décèda à Vieune en 1959 après avoir encore interprété Tartuffe et... Paracelse, qui fut son der-nier rôle. Quant à Pabst, qui ienalt Kafka et Freud pour les deux génies de notre siècle, il rendit hommage en 1947 à la communauté juive dans le Procès et tourna un dernier film en 1955 sur la mort de Hitler. Les Mystères d'une ame appartienhent maintenant à l'histoire du cinéma comme à celle de la psychanalyse.

Il faut savoir gré à Patrick Lacoste de nous l'avoir rappelé. Peut-etre son excellent livre incitera-i-il un producteur à reprogrammer ces Mystères d'une amé dont Freud se trompait en pensant qu'ils trahiraient sa pensée. Rarement, au contraire, un film n'aura aussi subtilement épousé ses théories.

Roland Jaccard

 $|x| \rightarrow -\frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{2}}}}$ 

CONTRACTOR STATE

127 135 14

Part of the state East of the second West and the second sec di sektama in na 118 22 12 TO CROSS TO SECTION

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF Control of the second mes parutions

The state of the s

The second secon The state of the s

A 400 34 7 1869.

The same of the same of the same

The on the state of a

The same of

-10,000

The state of the s

مكتامن لأصل

La récente ouverture des archives espagnoles permet de préciser le rôle joué en 1940 par l'Espagne franquiste

Ma the Monda LE SECRET

AND DE L'ARMISTICE

AND DE L'ARMIST de Philippe Simonnot. Plon

Plon, 306 p. 150 F.

A STATE OF THE STA

de trava ent de im te in journaus -

Chica K ten in

A CHEST PARTY IN

11919, etc per la

12 Li Benefitte Con-

par Georg W. Palis

de Cincili

हर्ति केल्लान

Market Blatte of the

STREET PUT

**स्त्र के अपन्यार्थ** गाः

tion departs

digate. .:

A markey (2.)

with jemai.

Herris Section

Manual Park State

BETTE E BATT I em repensen: erner Krau-

Vanne en 192

n wui tot

et Froud ?

d herer dar.

mort de Hitt.

mit derfiet

war im in

denant à l'hist ne e celle de

Mot electic des a familie

Me de sous l'avoir toll?

his as graducteur

was excellent least !!

as Mysteres due

E de contraire, un fin

Separchi 10 1979

potilement de

ME ER 194

ide de motre

Mari At 175 of que le thin

THE MARK ...

A Particle ("Law ) E & Laster mit and the

l'entérinent souvent. Il occours les plates-bandes les mieux ratis-les plates-bandes les mieux ratis-sées pour déterrer des tubercules sées pour déterrer des tubercules ignorés. Ainsi se lance-till avec ignores. Ainsi se lance-t-il avec The A rest in the une occupation of the entrepris par the et confidence of les memorialistes des événements qui précédèrent et accompagnèrent l'ar-Mar mistice de 1940. Cette vaste at a premium de min pétaradant qui n'éparque per-

some. Ni Paul Reynaud, flanque Best per l'argini de son omniprésente égérie All de production de la company de la compan n'en a aucune pour le généralis-sime Gamelin, pourtant soutenu par le premier. Portraits féroces d'un monde politique et mu-taire semé d'intrigues, bloqué

confronté, et démontre que les internationale de Tanger. erreurs de dates de l'un ou de l'autre ne sont pas forcement innocentes. La récente ouverture des archives espagnoles lui per-met d'analyser le rôle joué dans l'armistice par l'Espagne fran-quiste, qui consentit à servir d'intermédiaire entre le gouvernement Pétain et l'Allemagne hitlérienne, et par son ambassa-denr José-Felix de Lequerica. Ses rapports sont une mine d'informations, passionnantes, Lequerica n'est pas un simple agent d'exécution et de transmission. Il est pratiquement le meneur de jeu de la diplomatie de Madrid à l'égard de la France. Il entretient des relations dans les milieux politiques les plus variés.

Certes, comme l'écrit Philippe Simonnot, « on peut supposer [qu'il] a gonfté le rôle qu'il a joué. à Bordeaux pour se faire bien voir de Franço et aussi de Pétain auquel il devait arracher des concessions au Maroc ». Cas

incompétences. Il a tout lu tout d'occuper le 14 juin la zone

Le jeu de Franco est complexe. Il entrerait volontiers en guerre contre la France le 16 juin 1940. Mais Hitler hésite, encore étonné de sa victoire. Mieux vaut soutenir le tandem favorable à l'Espagne que forment Pétain, quelques semaines plus tôt encore ambassadeur à Madrid, et Laval, Lequerica jouera les médiateurs, transmettra la demande d'armistice du gouvernement de Bordeaux le 17 juin. La réponse tardant à venir, l'ambassadeur manœuvre, les 19 et 20 juin, pour éviter le départ du prési-dent de la République Albert Lebrun pour l'Afrique du Nord. Le nonce Valerio Valeri, doyen du corps diplomatique, vient à la rescousse en convainquant ses collègues de ne pas quitter la France.

Tout: en prêtant ses « bons offices », l'Espagne continue de. faire pression pour agrandir sa place an Maroc. Elle poursuivra ses tentatives jusqu'à la mi-juillet. Vainement. Pétain et son gouvernement, même s'ils l'avaient voulu, n'auraient pu ouvrir les portes du protectorat aux forces franquistes. C'est été provoquer une réaction très vive des populations et rejeter dans la dissidence le général Noguès, résident général de France à Rabat, - qui y avait songé un instant - et l'ensemble de l'armée d'Afrique du Nord. On ne l'ignorait pas, mais l'auteur, grâce aux rapports de Lequerica. précise le jeu de Madrid. Et son échec.

Le livre de Simonnot, « amateur » et journaliste d'investigation, selon l'expression à la mode, sera discuté par les spécialistes. Son approche sans complexes, ses déductions parfois osées seront discutées. Mais. la vivacité et la nouveauté du regard qu'il porte sur une période sombre et embrouillée restent un aiguilion pour l'histoire. Et pour le lecteur.

Jean Planchais

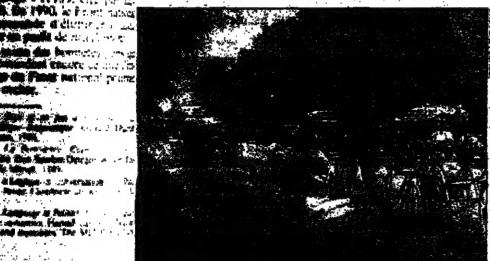

Suite de la page 33 a propie de la Et pour couronner le tout, il nous fournit, grace aux synthèses du contrôle postal, une analyse rigonreuse de l'opinion des Fran-çais, des mobilisés et des autres. Il montre comment cette opinion évolue en dents de scie (au plus haut dans l'automne 1939, quand elle est convaincue que le Reich affamé est décidé à négocier), mais ne vire jamais au défaitisme. Précision intéressante : le bon peuple d'outre. Rhin est tout aussi inquiet et son moral est loin d'être au beau fixe. Au passage, Jean-Louis Cré-mieux-Brilhac tord le cou à nom-

des faits et méfaits de Ferdonnet, alias « le traître de Radio-Stuttgart », un foiliculaire de l'extrême droite recruté par Goebbels.

Le sursaut in jacobin

Tont un chacun était alors intimement convaince que grâce à la Cinquième colonne omniprésente, il savait tout, vraiment tont, de ce qui se passait sur le front et ailleurs. Or l'écoute des bandes saisies démontre l'in-

Autres parutions

La tragédie des Malgrénous. Tambov, le camp des Français, de Pierre Rigonlot. - Incorporés de force en 1942 dans l'armée allemande et envoyés pour la plupart sur le front russe, beancoup d'Alsaciens et de Lorrains out été ensuite détenus en URSS, an camp de Tambov, dans des conditions sévères : ce livre raconte leur douloureuse odyssée (Denoël, 290 p., 120 F).

• Le 18 juin 40, d'Henri Amou-roux. – Récdition mise à jour du récit d'une journée historique par l'auteur de la Grande Histoire des Français sous l'Occupation (Fayard, 385 p., 120 F).

• Vingt mille heures d'angoisse. 1940-1945, du général Chevance-Bertin. - Le témoignage d'un résistant de la première heure qui fut l'un des dirigeants du mouvement Combat puis des

Roland Jacos · La guerre de 1940, de Pierre Recolle, tome 1, les Illusions, la cité, 391 p., 140 F).

novembre 1918-mai 1940, tome 2, La défaite, 10 mai-25 juin. L'auteur, saint-cyrien, ancien professeur à l'Ecole de guerre et à l'Institut catholique de Paris, se propose de faire le départ entre les fautes d'ordre stratégique et tactique imputables aux militaires et les fautes d'ordre diplomatique, politique, économique qui sont le fait des gouvernants, Ses conclusions sont aussi sévères pour les uns que pour les autres. (A Colin, 364 p,

155 F; et 414 p., 165 F). e Perdre une bataille. mai-juin 1949, d'Alistair Horne. - Réédition d'un « classique » public en 1969 par un historien anglais, professeur à Oxford

(Plon, 459 p., 150 F). • Le drame de Mers El-Kébir. 1940, de Jean-Jacques Antier. -Le récit du tropillage de la flotte française par la marine britannique le 3 juillet 1940 (Presses de verse : Radio-Stuttgart n'a pas fourni la moindre indication précise, les Français ont bel et bien été victimes d'une superbe autointoxication.

Au total, la « drôle de guerre » vaut globalement mieux que la réputation qui lui est faite. En tout cas, elle n'a pas eu d'effets délétères sur les semaines décisives de mai et de juin. Car, à la fin mai, des que la guerre devient nationale, c'est-à-dire dès que l'Hexagone est envahi, il y a bel et bien sursaut jacobin : c'est sans esprit de recul qu'on se fait tuer dans les « hérissons » érigés à la hâte pour contenir la ruée de la Wehrmacht; de même travaille t-on littéralement jour et nuit dans les usines d'armement. Les retombées de la « drôle de guerre » ne se feront sentir qu'immédiatement après la défaite, en décuplant les effets de la crise d'identité nationale qui saisit le pays. Mais, comme on le sait, il y eut d'autres ingrélients dans cette potion amère.

Quand on aura précisé que l'écriture est très élégante, l'édi-tion soignée, le lecteur ne devrait plus hésiter à se lancer dans ces quelque treize cents pages couronnées, à juste titre, par le jury du prix de l'Assemblée nationale, que vient de créer Laurent Fabius. On ne pouvait plus intelligemment commémorer le cinmantenaire de cette sanée terri-

Jean-Pierre Azéma Maître, de conférences à l'Institut d'études politiques de Paris, auteur notamment de De Munich à la Libération (1938-1944) dans la collection « Points Histoire » du Seuil, Jean-Pierre Azéma vient de publier 1940, l'année terrible, édition légérement modifiée du feuilleton paru dans le Monde au cours de l'été 1989 (Le Saul), 384 p., 110 F).

# Examen de conscience

L'ÉTRANGE DÉFAITE

de Marc Block Gallimard, coll. . Polio Histoire v., 326 p., 48,50 F.

La guerre de 1939-1940, telle qu'elle a été manée, ne cessers d'étonner. Un historien de premier rang, spécialiste du Moyen Age et un des fondateurs des Annales, père de six enfants, brillant ancien combattant de la première guerre mondiale, est mobilisé à cinquante-trois ans comme capitaine... pour se voir confier des tâches bureaucratiques sans utilité. On finit per lui confler, per haserd, le ravitaillement en essence à l'état-major de la première armée. Il s'acquitte de cette têche fort éloignée de ses compétences et participe aux combats de mai et

les lois antijulves de Vichy. Même pour les artisans de la Révolution nationale, la décision passe la mesure. Marc Bloch est « relevé de déchéance ». Après l'invasion de la zone libre, il rejoint la Résistance sur le terrain. La Gestapo l'arrête le 8 mars 1944, le torture et le fusille le 18 Juin 1944 à Saint-Didier-de-

Formans. Dès après sa démobilisation, Marc Bloch avait ácrit son témoignage - le récit de la guerre telle qu'il l'avait vécue et entrepris d'analyser les causes de « l'étrange défaite ». Retrouvées à la Libération, ces pages furent publiées une première fois en 1946 par la mouvement Franc-Tireur, à un nombre restraint d'exemplaires. Elles le sont à nouveau aujourd'hui, et on ne peut que

rage ». Mais, en historien minutieux, s'il décrit les lenteurs, les scléroses, les incohérences de la grande machine militaire qui vient de s'effondrer autour de lui, il cherche toujours à en détecter les causes, il va plus loin. Dans « l'examen de conscience d'un Français », d'une lucidité sans faille, il n'épargne personne, ni la bourgeoisie, ni une classe ouvrière au « manque de supériorité morale éclatante », ni sa génération elle-même, rentrée fatiguée des tranchées.

Dans sa remarquable préface, Stanley Hoffmann s'interroge : « Dans le miroir que lui tend l'Étrange défaite, dans l'exemple que lui donne la vie de son auteur, la France d'aujourd'hui se retrouve-t-effe ? > Et il répond : « Heureusement,

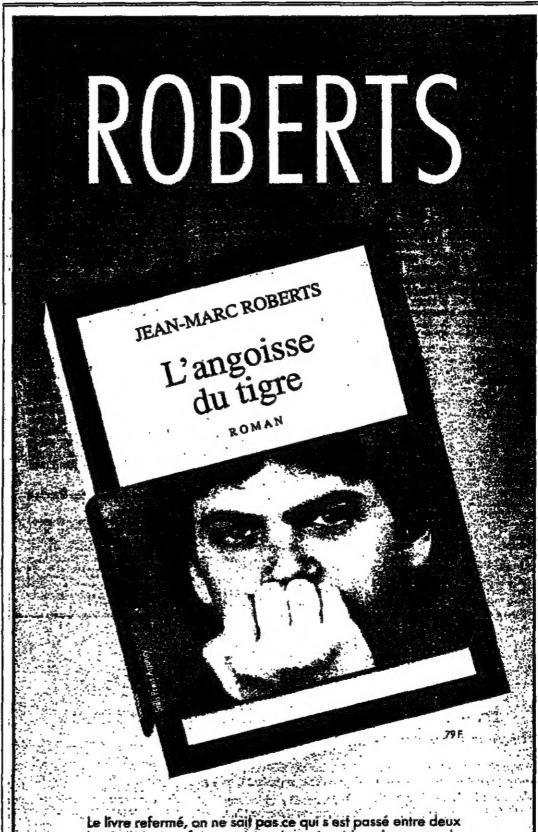

hommes et une femme, sinon des nuits vides, des coups de téléphone, des blagues de potache, le froid du soleil, des petits vagabondages dans en Paris aux nuages gris. Tout cela est vrai, mordant, défaillant, embêté, poli. Il reste alors en nous un insidieux désordre, une perplexité, le sentiment d'une fragilité de vie qui entre en nous, brutalement. Rarement lecture laisse aussi détroussé, pauvre, pillé dans ses petits conforts moraux. Déshabillé.

Jacques-Pierre Amette / Le Point

Les livres de Jean-Marc Roberts ont l'élégance désabusée, la sourde violence et la dérision hautaine des chansons de Michel del Castillo / Télérama Gainsbourg.

Editions du Seuil



# Pour tuer le temps

#### JUSQU'AUX PORTES DE LA VIE,

de Robert Silverberg. Traduit de l'anglais (Etais-Unis) par Nathalie Zimi Robert Laffont, coll. « Ailleurs et demain ». 336 p. 125 F.

#### ROMANS ET CONTES FANTASTIQUES.

de Maurice Renard. Robert Laffont. coll. « Bouquins ». 1 271 p., 120 F.

#### **FUTURS SANS ESCALE**, sous la direction

de Patrice Duvic Presses Pocket, 251 p., 27,50 F. LES ANNÉES FLÉAUX.

de Norman Spinrad, Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Luc Carissimo, Denoel, coll. « Présence du futur », 311 p., 51 F.

#### RÉVÉLATIONS EN NOIR,

de Carl Jacobi. Neo, coll. « Neomnibus ».

320 p., 150 F.

A collection & Ailleurs et demain », dirigée par Gérard Klein aux éditions Robert Laffont, vient de têter ses vingt ans d'existence. Sa naissance avait consti-tué une manière de révolution dans l'édition française : le genre qu'elle entendait illustrer par une sélection rigoureuse des litres sur les critères de la qualité littéraire et des fastes de l'imagination accédait avec elle au statut du livre grand format, donc respectable - alors qu'il demeurait iusqu'alors confiné au format de poche. Pour célébrer dignement cet anniversaire, Gerant Lag a publié – outre un a confección contenant deux nouvelles, une bibliographie et un travelling amère du directeur sur les vingt ans écoulés : « Alleiurs et demain à vingt ans » – le

fétiches : Robert Silverberg. Dans Jusqu'aux portes de la les terriens se retrouvent pêle-mêle, dans un au-delà qui n'est pas sans rappeler le Mande du fleuve de Philip José Farmer, où les civilisation et les époques se brassent, où l'on rejoue la comédie des pouvoirs et où chacun, immortel, tue le temps. Dans cet enfer vaste et mouvant qui semble une copie follement déglinguée de notre bonne vieille planète, Silverberg s'attache à la quête erratique du mythique Gilgamesh, ce roi sumérien dont les exploits nous sont parvenus des aubes de l'humanité, et lui fit rencontrer une multitude de personnages historiques ou issus de ses propres fictions. A ce petit jeu, l'in-térêt qu'on porte au roman tient pour beaucoup à celui qu'on

accorde aux personnages rencontrés. Si la première partia, qui met en scène Lovecraft, Hemingway et un Robert E. Howard convaince d'avoir craisé Conan en personne, amuse beaucoup, on s'ennuie un peu dans les dédales magiques de Brasil et plus encore lors du séjour dans la nouvelle Ourouk en proie à Picasso et aux corridas... Par bonheur, un final sarcastique redonne un peu de tonus à une intrigue enlisée dans ses complots à l'antique.

Chez Robert Laffont toujours, mais dans la collection « Bouquins », Francis Lacassin et Jean Tulard ont regroupé sous le titre Romans et contes fantastiques quelques-uns des textes les plus célèbres : le Docteur Lerne sous-Dieu, le Péril bleu, les Mains d'Orlac, l'Homme truqué, Un homme chez les microbes, de l'un des pères de la S-F française : Maurice Renard. On les relit encore aujourd'hui avec beaucoup de plaisir en raison de la grâce un peu désuète du atyle et de l'imagination flamboyante qui s'y déploie. Mais cet épais volume contient aussi des textes rares: un curieux roman, le Maître de la lumière, au croise-ment du roman policier et de la S-F, deux recueils de nouvelles. des contes parus dans le Matin où Maurice Renard joua les Shéhérazade et surtout l'ensemble des textes théoriques que l'auteur consacra à ce qu'il appelait le « merveilleux scientifique ».

Depuis plus d'une dizaine d'années, le magazine leader de la S-F américaine est le Isaac Asimov's Science Fiction Maga-zine. Il truste les nominations aux prix annuels - Nébula ou flago - et a joué un rôle de tout premier plan dans l'évolution du genre... Il n'y a jamais eu d'édition française de cette revue mensuelle. Presses Pocket vient d'y remédier partiellement avec une première anthologie Isaac Asimov présente : Futurs sans escale, dont le sommaire a été établi par Patrice Duvic. Lequel a fait preuve d'un bel éclectisme en faisant figurer côte à côte Frederick Pohi, l'ancien, avec une manière d'uchronie latine et Walter Jon Williams, le cyberpunk, le picaresque récit d'aven-tures, signé Neal Barrett Jr et dont le titre est à lui seul un poème : le Lupanar ambulant de Ginny Hanches de velours et la belle variation sur le thème des univers parallèle due à la plume de Lawrence Watt Evans, le texte émouvant et sensible de Pat Murphy sur l'enfance « perdue » et la lecture des énigmatiques vestiges extraterrestres de Roche à laquelle nous convie Jan Watson. Et j'ai gardé pour la bonne bouche la nouvelle la plus étonnante de l'anthologie : l'horrifique Plus près de toi, mon

sable et glacante. Le tout compose un ensemble multitonal d'une qualité très soutenue : on en redemande (

Les Années fléaux regroupe trois novellas de Norman Spin-rad dans lesquelles il règle ses comptes avec une Amérique qui a trahí le rêve américain. La première Chair à pavé, se déroule dans le même New-York d'apocalypse que sont demier roman Rock machine dont elle constitue une sorte d'esquisse. La seconde, Chroniques de l'âge du fléau, est une parabole enfiévrée sur le sida. La troisième, la Vie continue, met en scène, dans un proche futur, l'auteur lui-même exilé à Paris pour échapper à la vindicte d'un gouvernement post-reaganien et partagé entre son amitié pour un agent russe de la perestroïka et la proposition d'un retour négocié aux Etats-Unis, Toutes possèdent les qualités qui rendent les fictions de Spinrad mieux que pré-cieuses : l'insolence iconoclaste, la verve convulsive du récit, un certain sens de l'épique, la fabuleuse vitalité des personnages. En cette époque molle comme les montres de Dali, sachons gré à Norman Spinrad d'être resté un homme en colère (1)...

Aux éditions Néo, le collection « Néomnibus » nous propose avec Révélations en noir le tota-lité des nouvelles fantastiques de l'écrivain américain Car Jacobi. On avait découvert jadis cet acteur dans les anthologies de Jacques Papy et plus tard dans celle concoctée par Jacques Finné, les Ecarlates. De tous les auteurs de puips fantastiques - il a collabore à Waird Tales, Ghost Stories, Strenge Stories, etc. - il est sans comeste le plus raffiné, le plus proche de la veine classique du genre. Il sait construire une intrigue, maîtrise à merveille l'effet de chute et écrit joliment avec parfois de véritables trouvai poétiques. Qu'il situe ses récits sur le Vieux ou le Nouveau Continent ou bien même dans des contrées infiniment plus exotiques, qu'il nous conte des histoires de fantômes, de monstres ou de malédictions, le résultat est toujours plaisant, efficace et souvent brillant. C'est assez dire qu'un détour du côté de ces vingt-neuf révélations (dont neuf inédites) s'impose.

#### Jacques Bandon

(1) Pourtant, le meilleur ouvrage de ces dernières semaines n'est ni un ces dernières semaines n'est ni un roman, ni un roman de nouvelles man-tont bonnement un album de car-tont bonnement un album de Cary-Lution. Et pas seulement parce que dans la loufoque galerie zoologique mise en amire par Gary Larson, l'es-traterrestre occupe une place non négli-genble... (Presses de la Cité).

# Le Tibet dans la nuit

La présence chinoise sur le Toit du monde, c'est l'infamie de la place Tiananmen sans cesse répétée

TIBET MORT OU VIF de Pierre-Antoine Donnet. Préface d'Elisabeth Badinter, Gallimard,

coll. « Au vif du sujet »

352 p., 120 F.

Après des ouvrages des érudits, des spécialistes, il manquait un livre, à propos du Tibet, qui disc simplement le destin d'un peuple abandouné, martyrisé, mais toujours vivant sur ses hautes terres. Pierre-Antoine Donnet vient précisément de publier ce livre-là. Rigoureux et lucide, sans parti pris ni concession, l'ancien correspondant de l'AFP à Pékin s'est voulu historien, reporter et témoin. Aussi ne passe-t-il pas sous silence le comportement désastreux des autorités de Lhassa pendant la première moitié du siècle: « Les seuls vrais responsables de la facilité déconcertante avec laquelle le Tibet est tombé dans l'orbite chinoise sont les membres du gouvernement tibétain de l'époque. Jamais en effet, entre 1911 et 1949, ils n'eurent la volonté de moderniser le pays et de rechercher à l'étranger un soutien diplomatique qui faisait cruelle-ment défaut. Si bien que le Tibet se retrouva totalement à la merci de la Chine en 1950. »

#### Une effroyable colonisation

Sur plusieurs points importants. Donnet s'oppose ainsi à l'historiographie tibétaine officielle, ce qui ne donne que plus de crédit à son récit de l'invasion chinoise et de l'effroyable colonisation qui fut imposée au Toit du monde. « Les pages qui suivent, prévient-il à la fin de sa préface, présentent des événements parfois atroces. En les écrivant, il m'est arrivé de me demander si les lecteurs qui ne connaissent pas cette région du monde me croiraient. Victime d'une propagande chinoise effi-cace, une partie de l'opinion publi-que occidentale a longtemps cru à une Chine démocratisée et modernisée. Quelques naiss pensaient même la Chine devenue capitaliste. Le massacre sur la place Tiananmen dans la nuit du 3 au

4 juin 1989 a eu au moins un effet salutaire: il a montré la Chine : post-maoixte sous son vrai jour.

En une nuit, cette vision d'un peuple assassiné à la mitrailleuse par l'armée de son propre pays a brise le mythe que, depuis des années, Deng Xiaoping forgeait patiemment. Depuis cette date, les Chinois eux-mêmes observent avec un regard très différent les horreurs qui sont perpétrées au Tibet. » Car la présence chinoise au Tibet, c'est la nuit de Tiananmen sans cesse répétée depuis plus de trente ans. De nombreux destruction systematique, methodique, calculée, planifiée et totale de la civilisation tibétaine ». Il tour nit les preuves chiffrées du pillage l'ampleur des ravages : les 6 000 temples bouddhistes laissés à l'état de ruines, les statues d'or d'argent et de pierres préciences entassées dans des caisses et expédiées en Chine sans que l'on connaisse jamais les vrais bénéfi. ciaires de ces gigantesques nazina

Témoignages recueillis sur le terrain ou parmi des exilés dépouillement scrupulers des sources chinoises, description



C'est l'identité d'un peuple qui est en jeu...

écrivains, journalistes, voyageurs ou ethnologues l'avaient déjà dit et publié, mais qui se souciait de les entendre et par là d'indisposer les autorités de Pékin? Les destractions, les tortures et les massacres étaient avérés, mais quel Etat prenait le risque de s'en émouvoir ? Le droit international et les droits de l'homme comptaient pour rien face à la vente d'un avion ou d'une usine, et qui pourrait prétendre que cette amnésie sélective, que cette hypocrisie productive ne soient plus de saison?

Avec ce livre, désormais personne ne pourra plus ignorer l'infamie et les crimes, la mise à sac des' monastères et la volonté d'avilir et de détruire un peuple tout entier. Donnet parle de « la

minutieuse de l'état des lieux, présentation des enieux politiques stratégiques ou diplomatique l'enquête de Pierre-Antoine Desnet suggère qu'après la répression des années 1988-1989 l'uitime survic de l'identité tibétaine est en jeu, et que le prix Nobel de la paix attribué au Dalaï-Lama a saurait à lui seul garantir la same garde de son peuple. Le plus haut pays du monde ne pourra préserver son message de nen-violence et de lumière qu'avec le soutien et l'éveil de l'opinion mondiale. Voilà pourquoi il importe sans cesse de rompre le silence à prepos du Tibet et de ne pas laisser de repos aux bourreaux.

André Velter

# L'Italie selon Schifano

Une passion qui est une manière d'autoportrait

par Hector Bianciotti

DÉSIR D'ITALIE de Jean-Noël Schifand. Gallimard, coll. « Folio-essais ». 478 p., 48,50 F.

De plus en plus, nombreux sont les écrivains qui se penchent sur l'Italie, comme si la culture dont on espère sauver les traces y était plus glorieuse que partout ailleurs. C'est peut-être que l'Italie est chargée du poids d'une histoire dont chacune de ses villes témoigne et que l'image réelle de ce poids est donnée par la dette que tout l'Occident outre une bonne partie de l'Orient ont contractée à son égard.

Mais aussi, et avant tout, parce qu'elle représente le goût du réel poussé à l'essentiel et, comme disait Valéry - symbole même de l'intellectuel français, avec dans les veines rien que de la Corse, du Gênes, du Capo d'Istria, du Milan - a une légéreté, un scepticisme tout contredits d'activité ».

Sicilien par son père, lyonnais par sa mère, et napolitain de cœur, Jean-Noël Schifano doit à la Péninsule, et pour le principal, à Naples - ce labyrinthe des labyrinthes. dénué peut-être de centre, mais réceptacle de tant de minotaures -

l'essentiel de son inspiration. Desir d'Italie est donc un livre anneal qui abonde en reflets et en interpolations, et qui semble s'être composé de lui-même au cours des ans. Recucil de textes critiques, de « choses vues », et entrevues, Schifano y pratique des coupes dans la memoire stratifiée du pays élu, en même temps qu'il analyse l'œuvre

d'un contemporain, et qu'il traque, comme sans y penser, les échos et les affinités reliant les œuvres en apparence les plus éloignées les unes des autres. Aussi suggère-t-il que les rires

fantins de Vous les entendez ? de Nathalie Sarraute, font écho à certains qui résonnent dans telle nou-velle de Pirandello. Et ce rappel inattendu suffit à nous mettre sur la piste d'autres liens qui pourraient bien exister entre la romancière de Tropismes et le dramaturge de Six personnages. Plus loin, il décèle, dans le dernier roman de celui-ci, Un, personne et cent mille, que la recherche de toute une vie au sujet des incertitudes et fluctuations de l'identité, aboutissent à une nostalgie de la sagesse orientale. Et c'est la un aperçu tout nouvezu qui, d'un coup, enrichit notre vision du pirandellisme.

#### et cosmospolite

Savinio, l' « Etrusque », le Piemontais Beppe Fenoglio, J. Rodolfo Wilcock, poète argentin devenu, en italien, une sorte de Wittgenstein de la fiction, et Ferdinando Camon, romancier du monde des sous-prolétaires où il est ne, ainsi que des années du terrorisme et, pour linir, du théâtre de la psychanalyse, sont, parmi d'autres, les auteurs sur lesquels Schifano s'attarde. Sans oublier Giuseppe Antonio Borghese, si meconnu -« Un Malraux, côté face. Un Morand, côté pile », - qui réussit éditions l'exploit d'être à la fois sicilien et 120 F).

cosmopolite. Et qui écrivit, en anglais, en marge de son œuvre romanesque, un essai de plus de cinq cents pages sur le fascisme, dont, en 1945, Etiemble a donné une version abrégée, publiée à Montréal

D'Umberto Eco, on trouve une réjouissante auto-analyse, et de Moravia, de bien curieux avenx.

Mais, sans doute, les pages les plus précieuses vont-elles à Elsa Morante, la grande sommincière, « la divine barbare » qui, à l'hôpital cù elle allait mourii; se libre avec la sérénité d'une Shéhérazade n'ayant plus rien à craindre de son roi. De même que les entretiens avec Leo-nardo Sciascia, repris année après année, au gre des rencontres ami-cales, et qui semblent poser les bases d'une biographie du Sicilien, dont il serait fort dommage que Schifano nous prive.

Ceia dit, si un courant profond passion qu'enfiévre, en l'occur-rence, une érudition gourmande relie les écrivains, les villes, les tableaux, les paysages, la Maffia, les saveurs, les architectures, les mœurs qui composent une manière de portrait de l'Italie, peut-être, entre les lignes, l'auteur a-t-il brossé, à son insu, le plus sincère des autoportraits\_

d'Images d'Italie, de Charles Dickens, qui, dans son intégralité, était encore incidir en famignalité, était encore incidir par Henriette Borduit de l'anglais par Henriette Monad denave, préface de Sylvère Monod : éditions A. Barthélesty. 248 p.

Sur le restaure ague

Milamorphoses.

## HUMOUR Les amoureux de Serguei

Marianne et Gorbatchev dans « Il était une fois à l'Est » IL ÉTAIT UNE FOIS A L'EST,

par Serguei, Denoël êdut. 142 p. 69 F.

Cette année-là, Marianne, on vous demande un peu, se prit pour une personne de la plus haute unportance. Sous prétexte qu'elle venait de fêter le deux centième anniversaire de son avenement nous ctions en 1989 - elle se mit en tête, sous son phrygien bonnet. de prendre des airs planétaires. Fêtée en France, sa terre natale, adulée dans les rues et dans tous les discours, elle s'enquit du reste de l'Europe. Elle se gonfla d'imporlance, croyant voir en tous lieux de la très vicille Europe les signes d'intelligence des peuples,ses amants platoniques.

Elle eut pour Mikhaii les yeux de Chimène. Un mur honni tombait? C'était lui. Un dictateur merdait la poussière? Lui. Des Etats entiers vacillaient choisissant la déesse de la démocratie et les miraculeux mirages de la consommation? Lui,toujours hu. Bien sur, elle eut des moments d'abattement succédant à des périodes de fotte cuphorie. Elle redoutait son affaiblissement et l'émjettement de son d'est comment Serguei, dessinateur empire. Par la pensée, elle était avec lui sur tous les fronts, le gardant à droite,le gardant à gauche.

la Révolution française, 1989, année des grands ébranlements de l'Europe de l'Est, vents d'ouest, vents

1989, année du bicentenaire de

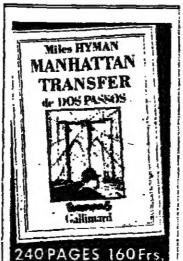

des enthousiasmes décapants, décrypteur de la rhétorique des puissants et de la mécanique des uples, n'aurait-il pas vibré ? Il le tit, jour après jour, et les lecteurs du Monde le savent bien. Pour eux et pour les autres, il a rassemblé. construisant a posteriori un scéna-rio, nombre des dessins publics dans notre journal et des incdits

pour iter des faits et des émotions. Quand Serguei fait irruption dans l'actualité, il considère, philosopraquement. l'essence des choses. Il décoile très vite du rècl pour mieux le faire comprendre. Alors il mêle l'humour, qu'il a léger,la conviction sans faille ni oeillères, et i irrespect. Nul tabou, nul sacré sous son regard. Il semble toujours sourize en dessinant et à le lire les pires avanies paraissent conserver des traces de tendresse. Jamais il ne tonitrue, il surprend car il n'illustre cas l'actualité : il la réinvente, poédispensent. Ses amoureux de 1989 histoire dira si leurs amours éperdues étaient fantasmées ou réelles. L'essentiel, c'est qu'il nous donne à creire qu'il y croit et que son talent nous fait croise que nous y croyons

Brano Frappat

عكمامد الأصل

2.8 Million 202

taring a property

4 4 7 2 4 4 4 5 4 4 1

يدينها الراطاء بنيد المستعددي

Sept 16 Sept 1 2 6 12

the see were the

THE LET BE PAR A

part sand take I de

A least when when the

THE R. P. LEWIS P.

William Bridge Bell Strange

147 元本介 日本中後 日本

the was properly

ST TE STREET, ST. C.S.

French Ten Che Ton

Person of Person Comments

the tape of the soul

Date of the fe

the day of the sales

Comme auffere benten

Bertalin and the second **建设的企业**。 Sele ce :: :... Trade of Alberta Bearing of the 3. 用一种性 L' 一种 2 Contraction Services Contract of the second Control of the Control States an defect days Comment of the second The period of the same of the liberty was Tanto de la PROPERTY. Control of the State of the Sta alia — en la escripción y

manin. And de Palentin Connection Me paires a deux mat. tobs Carrees, Dans & blanc-bec, Maria neme y | a paide biceps, il casterin MR (SUPER CRI 45 %: 5 at attaiques et de min denne la force de mores de generales orders to a cent de l'arriere

**成**当 (2) 4 7 7 1

医髓线 第四十二

**地**型以 27

金田 はなる こうご

gig own das ame a

ga war in ...

Sept 22 14 4 A

INC. 227 1

her in

Committee that the committee of

100 00 571

le mmerte an er in er

ego au form de un marco de la companya de la compan

Gen und grieben mentingen

dioc amble de ::

BET : 5 7. 7

ST.

Après in ans de Mauvais reves, gaters et

We has been King! wife Callina !! PRES. NY F.

دُ مُلكما أب هِ \* (الوز = 197). and herett there's - an i Serie de Beret & to these or implied the fire the bearing to transport - company im recover thet. A 17-20 Jes 304 30 (4) 《沙斯沙沙斯》,范围 THE STATE OF STREET the upon depression . THE CAUSE STREET

States to 1 a principle

h was the him to the the Grand & PAS PARE

Richard Henry Dana fut l'homme d'un seul livre. Mais quel livre!

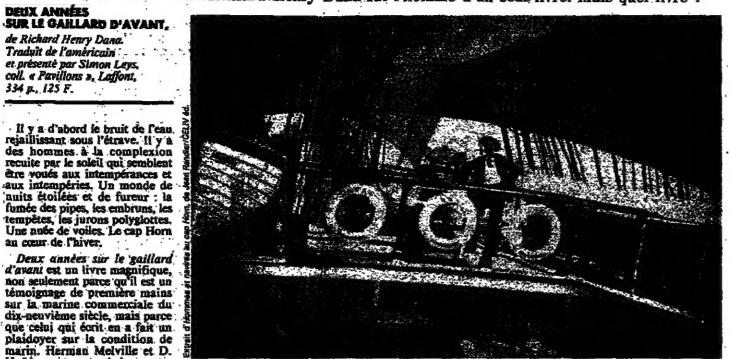

Sur un cap hornier

plaidoyer sur la condition de marin. Herman Melville et D. H. Lawrence ont salué ce texte. Simon Leys l'a retraduit (1) avec ce qu'il fant de compétence et de grâce. Sous la simple description le foc ! » ou des dialogues du genre « Parè devant, Monsieur! Pare pour le grand mât! -Pare pour l'artimon, Monsieur! En bas tout le monde, à l'exception d'un homme sur chaque vergue / »... L'efficacité du chant Danz, fils de famille, étudiant américain (qui a appris le fran-çais et le tatin), Bostonien jus-qu'au bout des ongles, s'engage sur un voilier de commerce à destination de la Californie. Il des marins ne lui échappe pas non plus; « Les matelots ont

incomparable du Pacifique, parbesoin de chansons comme les soldats ont besoin de tambours et faitement tempéré, un clair soleil le jour, l'éclat de la lune et des de fifres. » Parfois, oubliant les rudesses d'hier et celles de demain, il s'abandonne au bonheur éolien : « C'était une navigation splendide. Une brise regulière, les lègers nuages alizés au-dessus de nos têtes, le climat

der ses vêtements, gratter les ancres et les chaînes, détoroper

étoiles chaque nuit, de nouvelles constellations qui montaient au midi, tandis que les étoiles fami-lières sombraient derrière l'horizon septentrional au fur et à mesure que nous progressions vers le sud. » Mais ces moments d'immensité intime sont rares. Il faut activité obsessive - raccommo-

de vieux filins ou préparer des garcettes et des rabans. La vie ordinaire du marin ressemble à une « thérapeutique occupationnelle », comme disent les psychiatres. La routine de bord relève visiblement de l'hypnose collective. Chacun fonctionne au rythme des quarts et des repas. Heureusement, il y a les escales: « La liberté du maselot ne dure

qu'un jour, mais, tant qu'elle dure, elle est totale. » Le cabotage sur la côte californienne offre aussi - malgré la rude tâche de préparer les quarante mille peaux qui remplicont le bateau des plages d'attente et de soli-

L'arrière-pays, à l'opposé, est prodigue en rencontres. Car la Californie, encore espagnole, papiste, abrite une société composite et bigarrée. Dana en fait un portrait moral d'une étonnante acuité. Son amitié va natureliement aux « Canaques » des marins hawaīens débarqués des marins nawaiens debarques

dont il dit : « J'eus l'occasion

de bien les connaître et je sis de

grands essorts pour m'initier à

leur langue, à leurs coutumes et

leur mentalité. C'étaient assurément les gens les plus intéres-sants, les plus intelligents et les plus généreux que j'eusse jamais rencontrés. »

Le légendaire de l'Amérique passe par Deux années sur le gaillard d'avant. En plus du goût pour l'entreprise individuelle, vous y trouverez la dynamique du défi, l'éthique du mérite, une religion naïve de l'efficacité et un scoutisme social très prosélyte. La vision de Monterey a la beaute d'une gravure anglaise, la baie de San-Francisco – parcou-rue seulement par des cerfs et des daims - rappelle le mythe de la Terre sans mal, le chant des baleines a des échos cosmiques, les compagnons de Dana (Nico-las-le-Français, Tom Harris, Frank Thompson, etc.) sont des figures d'épopée, et un iceberg isolé, scintillant, croise du côté du cap Horn, esquisse le spectre de la mort. Les marins n'en parlent pas, car « quand la mort vous manque, il est indifférent que ce soit d'un cheveu ou d'un

Danz a été l'homme d'un seul livre, mais quel livre!

Jacques Mennier

sur les religions et les croyances.

L'histoire des Évangiles L'Inquisition

Les Sectes Le réveil de l'Islam

Les Courons

L'Icône

Les Extraterrestres La découverte de l'Univers

Les Anges L'Affaire Galilée

Religion de guérison Tantra .

Le Spiritisme

La Bioéthique

La Contre-réforme

Le Droit canonique L'Affaire Lefebvre

Le Végétarisme

Les Mormons Le Yi Jing

Le Concile Vatican II Le Dieu des philosophes

Le Dieu de la foi chrétienne

Le Vitrail La Franc-maçonnerie .

Les Témoins de Jéhovah La Shoah

Les Quakers:

La Prière du cœur A PARAITRE:

L'affaire Rushdie

Une miormanion solide,

d'une ééritine risée; pour élargueses connaissances.



me monde cesse repelle

DEUX ANNÉES

de Richard Henry Dana.

Traduit de l'américain

et présenté par Simon Leys,

coll. « Pavillons », Laffont,

334 p., 125 F.

SUR LE GAILLARD D'AVANT.

des hommes à la complexion recuite par le soleil qui semblent être voués aux intempérances et aux intempéries. Un monde de

nuits étoilées et de fureur : la

sur la marine commerciale du

dix-neuvième siècle, mais parce

que celui qui écrit en a fait un

de ce qu'il advint, il a su préser-ver la ligne obscure qui court

entre les souvenirs, les images,

les heurs et les peurs : un voyage;

En 1834, Richard Henry

vivra sur le gaillard d'avant pen-

dant presque deux ans. Il n'a que

dix-neuf ans, et il va connaître

l'exotisme donioureux de l'exil et du travail à bord.

Une colère

rentrée -

la vue et des migraines » qu'il va soigner au loin, pour changer

d'air. On devine cependant autre chose : une colère rentrée, une rébellion d'adolescent jamais

avouée. Céla affleure entre les

tion, le lecteur tombe sur une

véritable profession de foi : « Si nous voulons découvrir la vérité à

force de contrastes, nous devons descendre de nos hauteurs et

abandonner nos droits chemins.

traverse et visiter les bas-fonds de

l'existence ; il nous faut égale-ment observer dans les taudis,

dans les postes d'équipage et parmi nos propres parias dans les

pays étrangers ce que le hasard, le maiheur ou le vice ont fait de

A bord du Pilgrim, puis de

l'Alert, navires à deux mâts gréés

de voiles carrées, Dana fait figure de blanc-bec. Même s'il-

s'amarine, même s'il s'encanaille

et prend du biceps, il restera une sorte d'esthète qui se grise de mots techniques et de manceuvres hauturières. Ivre de fatigue,

il a encore la force de aoter dans ses carnets les ordres des offi-

ciers - ceux de l'arrière - qui hurless « Sur le beaupré, à serrer

Après 40 ans de

métamorphoses.

Dirigé par Petr Král

et Xavier Gelmiche

232 pages, 89 F.

En librairie.

mauvais rêves,

secrets et

Prague

nos frères humains. »

initiatique.

an cour de l'hiver,

STATE OF THE PARTY and spinder plant and M CHICLESTERS THE STR. Be Benede Carried Tampions de ... • 600 temples benediction. & Frem de ranno to de Carpent et de prette, p. the dans de more the en Chine and

mer pamara los esta apres de ces françois. Temperature security Service de Dario. de Posticaren: Wrapale motor chicone del

**re de** l'état de las

enjour per 🎒 our diplome. Pactre Anton A The section of the se Le prétexte de ce départ ?.

Dana invoque « des troubles de **Business for principles** (Amount of in ettribut au thanke. Me de non people 🗀 🛪 TO MAN TO THE PARTY tion of a section of at the fact Fertil de l'apparent an Field proseques of corpetthe least and a n de Tibet et de ne re-

the party bearing the

manga 🐫 🐣 or cries pages to

**Export**rait

Waters fre and and automotival S. & de been conser of **jums d**auts, 1-76 the processes your conwith affect recturer. consister de la consiste de la consi Pointed repris and E. As pre des remocif the against production of

p. Memor direct

HOW CONT. Cole de les contrait 🕦 qu'esheve 🤫 the straining of Te in terrains. Michigan Ice payment the hor architecture med use market Mit de l'Italie, peul d' Manager a-tal les the state state of

and send for distance

A Secretors la Properties de la Properti the gur, dans were house entitle on the tot de fangles par live forme action de format

Les « étonnants voyageurs » ont fait escale le week-end dernier à Saint-Maio pour le premier Festival international du livre d'aversures et de voyages tvoir à la Monde des livres » du 25 mai et l'inédit de Joseph Conradi qui, désormals, coexis-tera avec le Festival annuel de la BD. C'est ainsi que Hugo Pratt pouvait participer aux deux manifestations, tandis que Titouan Lamazou coauteur du solitaire précédait de peu un eutro navigateur amateur, Jean-François Deniau, et que l'on rencomrait entre Grand-Bé et le palais du Grand-Large, Jacques Lacarrière et Alvaro Mutis, Patrick Carré et Jacques Meunier, Nicolas Bouvier, Redmond O'Hanion et Cees Nooteboom, John Saul et Nicolas Hulot, Kenneth White at Tony Cartano,

Maître d'œuvre de cette manifestation, à laquelle on ne peut que souhaiter bon vent, Michel Le Bris (l'auteur de l'Homme aux semelles de vent) fētait avec Olivier Cohen et Alain Dugrand le nouveau numéro de leur revue Gulliver consacré au « travelling writ-

ting, l'écriture en voyage... Un sommaire de qualité, qui n'aligne pas seulement les kilomètres, mais donne surtout une place aux écrivains qui ne vont au bout du monde que pour se trouver soi-même et qui, sur le modèle d'un Conrad ou d'un Graham Greene, ont pour but la

Gulliver nous propose donc des heures de (bonne) littérature : un Journal de marche au Congo, de Joseph Conrad, des souvenirs sur Bruce Chatwin, par Salman Rushdia at una conversation de Chatwin avec Paul Theroux, les Voyages de Magroll le Gabier, par Alvaro Mutis, des souvenirs égrenés par Nicolas Bouvier, L'Indochine enchaînée, par André Malraux, des photos de Li Ping Mei, « un Chinois chez les Apaches », etc. A noter que le prochain numéro de Gulliver sera consacré à ceux qui voyagent en

N. Z

➤ Gulliver. N- 2-3 juin 1990, 98 F. Abonnement d'un an : 260 F (6, bd Sébastopol 75004 Paris.)

# Voyages rêvés,

les especes révés ou imaginaires.

prit vagabonde, cherche un sol, trouve un sens en même temps ou une demeure. La profonde méditation d'Yves Bonnefoy poète de !' « arrière-pays » et du donne à cet ensemble sa juste

monde a un visage parce qu'il cesse d'être une masse innomme-

Objets de fascination et

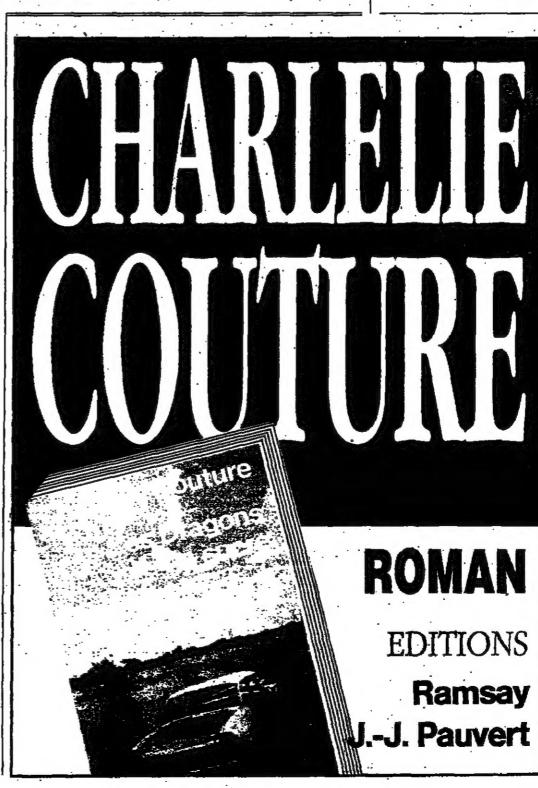

# voyages réels Pour une revue comme Autre-

ment qui se voue, avec un bonheur inégal il est vrai, aux voyages à travers villes, régions et pays, consacrer un cahier à la notion de lieu n'a rien qui puisse surprendre. Ce sont même les « hauts lieux », avec leurs significations mytholo-giques, symboliques et spiri-tuelles, que Michel Crépu, Richard Figuier et René Louis ont choisi de percourir et de nous faire visiter.

Dans ce riche et passionnant périple auquel invitent les nombreux auteurs présents au sommaire de ce numéro d'Autrement, les lieux réels - la « colline inspinée » de Barrès, le Colombey de roche de Solutré de François Mitterrand... - jouxtent constamment

Entre ces deux dimensions, l'es-

Sansot sur « le voyageur et son ombre » disent bien la nature de ce « pèlerinage » que tout voyage pourrait ou devrait, être : « Les routes redessinent le visage du monde; mieux, elles font que la ble. Grâce à nos parcours, même les plus insignifiants, les lieux accèclent à la visibilité, et un territoire, quel qu'il soit, prend du

d'amour, de rêve et de désir, certaines villes som propres à incarner ce « visage ». Prague est l'une de celles-là. Xavier Galmiche et Petr Kral, dans un autre cahier de la même revue (série Monde, nº-46, mai 1990), nous initie aux « secrets et métamorphoses » de la « cité dolente ». Signalons enfin le demier numéro d'Autrement sur la Pologne, dirigé par Emmanual Wallon (série Monde nº 47, juin

autrement r vrai lieu » - qui ouvre le cahier,

#### UNE JOURNÉE SUR LA TERRE

de Maurice Girodias. Tome I : l'Arrivée : tome II: les Jardins d'Eros. Editions de la Disserence, 458 p. et 540 p., 128 et 148 F.

UAND on voit aujourd'hui aux éventaires des libraires Miller et Sade, Ulysse et Lolita, on a du mal à imaginer ce qu'était la cen-sure dans l'édition jusqu'à la fin des années 60. Les moins de quarante ans ne peuvent se souvenir des multiples procès pour « outrage aux mœurs par la voie du livre » faits à des écrits infini-ment moins vulgaires et outrageants que les films « hard » des télévisions, ni n'imagniner que Miller ou Nabokov auraient pensé que les *Tropiques* et *Lolita* seraient publiés en Amérique de

En effet, c'est dans les pays anglosaxons que la répression de ce qu'on appelle la « pornographie » eut longtemps son système le plus draconien, même si, en France, c'est sous le gouvernement de la SFIO qu'on revint à des lois plus strictes aboutissant à des poursuites contre Jean-Jacques Pauvert ou Régine Desforges dans un dernier sursaut de défense de la morale.

Intitulée Une journée sur la terre, l'autobiographie de Maurice Girodias dont les deux premiers tomes (1) paraissent aux Editions de la Différence est un véritable livre sur l'histoire des mœurs de notre temps à travers les dernières années de la « censure morale » racontée par un éditeur pas comme les autres. Un éditeur de ce qu'on nom-mait, en baissant les yeux et la voix, de livres « sous le manteau ». De la pornographie... Mais oui.

Un éditeur-aventurier, un éditeur-découvreur, un éditeur qui prenait des ris-ques, un éditeur-kamikaze - race en voie d'extinction ! - et qui fut le premier à publier en langue anglaise Henry Miller, William Burroughs, Donleavy, Lolita, de Nabokov. et Watt. de Beckett, des traductions de Jean Genet, de Georges Bataille, de Pauline Réage, de Raymond Queneau (Zazie dans le mètro, traduit en anglais par son frère Eric), mais qui fut aussi avec Bataille le fondateur de la revue Critique (12 numéros) et qui publia en langue française Alexis Zorba, de Kazantzaki (dont aucun critique ne parla alors), Dieu d'eau, de Marcel Griaule, une petite collection de livres d'actualité avec Roger Vailland, des revues de tri-cot, la Poèsie médiévale française, par Régine Pernoud, une collection de livres russes : une Histoire de la littérature russe jusqu'à la Révolution, par Rotislay Hofmann, complétée par une Histoire de la littérature soviétique, par Gleb Struve, et même la première biographie d'Alexandre Blok, écrite par... Nina Berberova. (« Ah! Les yeux de Nina, la voix de Nina, incomparable lorsqu'elle récitait ses propres traductions de poèmes russes... », se souvient

Girodias). Un éditeur qui faisait dans sa vie du Brecht sans le savoir et qui, telle la « bonne ame de Sé-Tchouan », ne pou-vait survivre qu'avec deux visages : pour lui, c'était le porno et la littéra-ture, en un temps où les flics de la brigade mondaine chargés de réprimer tontes les sortes d'outrages à la pudeur ne pouvaient imaginer qu'on pât confondre ces deux sortes d'écrits ! Sous l'appellation des Editions du Chêne (en français), puis d'Olympia Press (en anglais), qui se souvient que c'est grace à lui qu'on a pu découvrir ses-uns des plus grands noms de la littérature mondiale depuis la

guerre? Finalement, il faut certainement se féliciter que Maurice Girodias, après plusieurs condamnations - en tout ans de prison ferme... qu'il n'a pas faits et quatre-vingt-dix ans et trois mois d'interdiction d'exercer la profession d'éditeur, - plusieurs faillites en France et ailleurs, ait été complètement ruiné. Ce qui lui a donné le loisir d'écrire des Mémoires passionnants qui raviront plus d'un lecteur, et exaspéreront peutêtre encore ses juges et ses créanciers. Il faut l'éliciter aussi Joachim Vital et les Editions de la Différence de lui avoir commandé la suite d'Une journée sur la terre et d'avoir eu la patience d'atten-

DANS le premier tome intitulé l'Arrivée, légèrement augmenté par rap-port à l'édition de 1977 (« Les enfances d'un « pornographe » qui a du style et de l'ame », écrivait Jacqueline Piatier dans le Monde du 18 juin 1977), Maurice Girodias se raconte : né le 12 avril 1919 avenue du Bois, il est le fils aîné de Marcelle Girodias et de Jack Kahane. Son père, sils d'une famille d'industriels juifs de Manchester établie depuis longtemps en Angleterre, luisavait pas un mot de français quand il a demandé la main de sa mère, apercue sous une ombrelle, sur une plage, l'été 1914, alors qu'il venait d'être mobilisé : son grand-père maternel, ingénieur, avait construit des chemins de fer dans la pampa argentine ; sa grand-mère s'adonny à la théosophie. C'est en 1940, sous l'occupation, qu'il prendra le nom

de sa mère. Deux familles d'excentriques qui lui donneront une grande liberté de pensée : interne de huit à douze ans au collège Georges-Courteline de Meaux

## D'AUTRES MONDES

par Nicole Zand

# Un kamikaze de l'édition

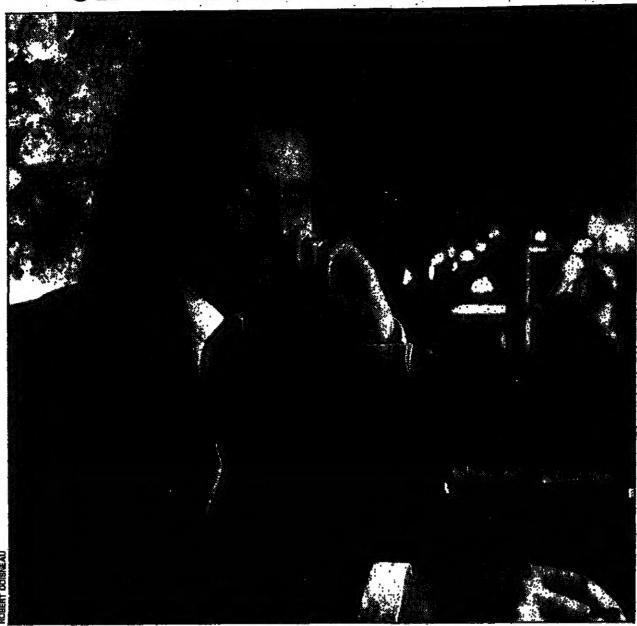

Le patron de La Grande Séverine

d'édition de langue anglaise qu'il bap-

où il fut, selon lui, « un cancre exceptionnellement inventif » avant de poursuivre sa « seconde carrière de cancre » au lycée Pasteur qu'il quitte avant le baccalauréat. Il va entrer dans le métier en travaillant avec son père. Celui-ci. qui révait de marcher sur les traces de Sylvia Beach, s'était lancé dans l'édition en fondant Obelisk Press, pour publier en France des œuvres d'auteurs anglo-saxons interdits dans leur pays : il avait commence par publier de la « littérature gentiment salace facile à rendre aux touristes afin de créer une base sinancière solide » ; banté par la gloire internationale d'Ulysse, il avait dû attendre pour être en mesure de publier un texte d'un auteur inconnu qu'il avait découvert en 1932 (« Un grand dieu barbare, un sauvage surgi tout nu de la jungle urbaine, un Améri-cain quasi clochard arrivé à Paris en trainant une valise de manuscrits impubliables »). Tropique du Cancer (pour lequel il demande à son fils âgé de quinze ans de dessiner la couverture) parut donc l'été 1934. Le jeune Maurice, ses frère et sœurs vont rencontrer alors les auteurs-maison : Miller, Anaïs Nia, Cyril Connolly.

« L'idée d'une seconde guerre décourage tellement mon père qu'il en meurt, la veille de la déclaration de guerre, après avoir avalé une bouteille de cognac. » Maurice reprend l'affaire et s'associe avec un émigré allemand, Kurt Enoch, qui partira bientôt en Amérique (où il créera la New American Library qui lancera la mode des éditions populaires à bas prix), puis, grâce à Ray-mond Quencau, trouve un banquier qui va lui permettre de fonder les Editions du Chêne. Editeur à vingt ans !

E second tome de plus de cinq cents pages, entièrement inédit, les Jardins d'Eros, va couvrir les années 1944-1964 : de la Libération de Paris à la fermeture de la Grande Séverine en passant par la reprise par Hachette des Editions du Chêne à l'issue d'une joute judiciaire assez sauvage... Début août 1944, alors que les étudiants du quartier Latin sont en vacances et que Paris est vide. avec les clochards du quartier, il organise la prise de la Halle aux vins. avec réquisition des réserves pour les besoins de la guerre. « Une partie de

plaisir dans tous les sens du terme... » C'est en 1953, après trois années de demi-clochardise, une déprime et un traitement Bogomoletz få trente-trois ans) qui lui avait procuré « six mois de délire érotique », que, sur le modèle de l'Obelisk Press de son pere, il cree, sans un sou, une maison

tise Olympia Press. Le succès est rapide : Watt, de Beckett (1953 : voir encadré). Histoire d'O (1954). Lolita. le Festin nu, le Cahier noir (1955)... En nême temps, il se crée le catalogue qui fait vivre la maison : d'abord, il invente des titres de livre, des noms d'auteur, des textes de présentation suffisamment suggestifs pour convaincre le client d'envoyer sa commande. « Cela ne ratait jamais : à peine le catalogue était-il envoyé que les dollars affluaien sous les formes les plus diverses, chè-ques, mandats, billets. Cette fortune toute fraiche était aussitôt répartie entre les membres de mon équipe. Chacun choisissait les sujets qui lui convenaiei le mieux parmi ceux que proposait le catalogue... et c'était à lui de rédiger deux cents pages de texte imprimé!» Les pseudonymes vont de Carmencita de Las Lunas à Marcus Van Heller ou à Abkar del Piombo; parfois on recycle les vieilles gloires du second rayon et Pierre Louys devient Peter Lewys. Les titres se doivent d'être affriolants : « Tout cela était calculé pour chatouiller les papilles érotogènes du lecteur, et je soignais mes titres comme un jardiniel s'occupe de ses plus belles sleurs. Le catalogue était conçu de manière à por-ter le suspense libidineux à son apogée. » La collection à converture verte de cette collection baptisée d'un titre victorien, « Travelers Companion », n'éveillait pas la curiosité des douaniers anglo-saxons. Les GI's et les mateiots de la VI flotte la baptisèrent du nom de « greenbacks », le même mor qui servait à désigner le dollar. « Il faut bien reconnaître que ma situation était paradoxale, écrit-il. Né français, devenu editeur d'avant-garde dans une langue qui n'était pas la mienne... Je n'avaix jamais mis les pieds aux Etats-Unis, et je publiais l'œuvre du plus américain des auteurs américains. Henry Miller.. l'avais consacré ma jeunesse à la philo-sophie mystique et à la chusteté et je me transformais en éditeur pornographi-

Avec Jean-Jacques Pauvert, et le même jour, il sort en anglais Histoire d'O, un roman érotique d'un auteur inconnu avec une préface de Jean Paulhan intitulée le Bonheur dans l'esclarage. La brigade mondaine voudra absolument identifier l'auteur du livre et cuisinera assidûment les deux éditeurs pour leur faire avouer que c'est Lucie Faure!).

ES péripéties de la publication de Lolita resteront sans doute dans l'histoire de l'édition au même titre que

Madame Bovary pour étonner nos descendants. Il faut dire que ce professeur Nabokov avec son curriculum vitae d'aristocrate peterbourgeois émigré lui semble d'abord « affreusement respectable »; puis il lit le manuscrit : « Une chose est certaine, c'est que le destin m'a poorté une merveille. Bien entendu, le livre est trop beau pour se vendre, trop subtil, et comme il ne sera iamais nublié en Amérique, en tout cas pas au cours de ce siècle, je vais perdre une fortune... Mais comment hésiter ? Avec ce livre, je vais accomplir mon destin d'éditeur ; et pourtant, je n'en suis encore qu'à la page trente ! . L'édition anglaise de

e Mon cher Sam.

Cette lettre qui t'arrive en droite lione

du temos iadis doit bien avoir, maloré

tout, sa raison d'être. (...) Je considère

que j'ai le droit et même le devoir de

revendiquer ma place parmi ces paries

de l'édition (Sylvia Beach, Jack Kahane),

puisque si je ne le fais pas, personne ne

te fera : j'ai publié i'un des deux seuts

livres que tu ales écrit en anglais, et je

ne suis pas peu fier de partager avec

Herbert Read l'honneur d'avoir été l'un

des deux premiers éditeurs en langue

anglaise de Samuel Beckett, en 1954,

soit dix ans après l'achèvement du

manuscrit, et après qu'il ait été refusé

un nombre incalculable de fois per les

Je suis cependant plutôt agacé de

constater à quel point mon rôle dans la

publication de Watt a été déformé au

cours des années, et en particulier dans

le livre de Deirdre Bair qui passe désor-

mais pour la saule biographie autorisée

de Beckett. J'y suis dépeint sous les

traits d'un pornographe fils de porno-

graphe, un arriéré mental dont le seule

raison de publier Watt était qu'il l'avait

de cause, et en sachant fort bien que

j'allais y laisser des plumes. (...) Ce qui

pris pour un roman pomographique.

J'ai publié ton livre en connais

éditeurs les plus divers.

Lolita sera interdite, mais, deux ans plus tard, en 1958, un miracle : Lollia est publié aux Etats-Unis, c'est le premier livre « scandaleux » qui franchie la censure.

Signe avant-coureur des temps qui vont changer. Une véritable révolution dans les mœurs ! Best-seller aux Plat-Unis, Lolita amènera gloire et fortune au grand Vladimir Nabokov, dont les œuvres antérieures, en russe étaient restées jusque là désespérément confidentielles. On trouvera, aussi, dans les pages de son premier éditeur en anglais, alors détenteur des droits mondiaux de Lolita, l'envers d'un noble métier régi, qu'on le veuille ou non, par l'argent : a L'argent, le manque d'argent, l'anxiété de la pénurie sont le leitmotiv de la vie des artistes aussi bien que des clochards, des petits salaries autant que des grands », note Maurice le Flambeis. théosophe-philosophe.

DEVENU bistrotier de luxe avec La Grande Séverine haut lieu de la nuit parisienne avec ses trois étages de spectacles différents Chez Vodka cabaret russe, La Batucada, cabaret bresilien. Le Blues-Bar club de jazz, un caféthéâtre.... Girodias se retrouvera sur la paille après cinq ans de folle ivresse. Fermé en 1964 sur ordre du préfet Papon pour avoir présenté une adaptation théâtrale de Sade, la Philosophie dans le Boudoir (mise en scène de Nicos las Bataille, avec Gaby Sylvia, Picro Clementi, Elisabeth Wiener). « Ruine, alors que tous mes anciens auteurs out trouvé de nouveaux éditeurs aux Etats-Unis. Et le principal bénésiciaire de ce déplacement de forces, c'est mon ami Barney Rossett, dont la maison Grave Press est en train de faire fortune grace à mes découvertes. »

Maurice Girodias a un vrai talent it a beaucoun d'histoires à raconter et il raconte bien. Il aime les femmes ; il aime séduire, il aime le picaresque, jamais le scabreux : son récit, rempli d'anecdotes piquantes, n'est jamais l'énumération des noms célèbres qu'il a connus. Avec la distance que donne l'âge, sans aigreur, sans regret des millions perdus, il évoque avec hamour une époque cruciale pour la littérature. un combat contre la censure, pour une libération qui n'est pas seulement celle du sexe (2). En 1964, il n'en a pas encore fini de se bagarrer. Il va s'installer aux Etats-Unis, se faire expulser par Henry Kissinger, tête de turc d'un nonveau livre qui sera interdit. Mais c'est

On attend ie tome III. Pour l'inden Et la suite.

face, il est repris à la Différence.

(2) Il est étrange de constater que tout se passe encore comme si le premier éditeur n'avait jamais existé. Ainsi pour la récente publication de Sexus (en même temps que Plexes et Nexus) chez Christian Bourgois dans « une nouvelle traduction inédite de Georges Belmont », l'éditeur signale que « la première édition en France de Sexus a para aux Éditions Buchet-Chastel en 1962 dans la callection « Le chemin de la vie » que diriges rice Nadeau. . Ancune mention n'est faite de l'édition de 1949 aux Editions de la Terre de feu. Dans la traduction de Jean-Claude Lefan n'est autre que Georges Beimont-Pelorson !

# Lettre ouverte de l'éditeur

DE in piteuse persit atter: à son auteur devenu célèbre on on ancien serger: Mai to seri 1980, avait, da in singlante, chasse du impopulaire olygarchie autant ma réputation de pomographe l alebert et qui a du, en cours J'étais – et je reste – fier de mes tendet déjouer plusiours fameux dirty books sans lesquels je de de coup d'Etat. En n'aurais jamais pu lancer les livres de att i n'ana tenu accurse de mes auteurs plus plorieux : car c'est. Appendix, conductant para a hélas i un fait que, sur les œuvres de cas demiers (et en particulier les And has say is wore du do-3 politique et de la facilité tiennes), j'ai perdu de l'argent. Le seul the sound aux appeir de de mes champions qui m'en ait rapage of his amont lance des porté est en fait une championne :

l'étranger. sa houlette, la pius in in londer en 1847 par (...) Il serait certes bien difficile de faire comprendre aux jeunes intellectuels d'aujourd'hui qu'il n'y a pes si es esclaves america.ns. Att de la dérive, se tres longtemps l'œuvre de Samuel Beckett pouvait être menacée per le censure. Je. ampité de la population a ne pense pas seulement sur censeurs Andre lait at Cause pour irlandais, les plus rétrogrades qui soient, de Charles Taylor et aux divers censeurs des pays de lan-Pipes a commence. gue anglaise qui s'offusquaient de des, dans le nord es: l'usage de certains mots à connotation At at fui se preparent à sexuelle ; je pense surtout à cet « esprit on bonson my pourme de censure », à ce réflexe répressif si What's et maree, 2 tourépandu dens la classe moyenne, et qui Milester Seul maitre à faisait que les éditeurs refusaient d'aclen the la fin d'une epo corder ses chances à une œuvre qui Alberia, comme atteurs leur paraissait suspecte simplement perce qu'elle était difficile d'accès. La censure de la bétise, cela existe. (...)

▶ In Cahiers de la différent nº 2, avril-juin 1988.

Lolita, dont j'ai pu vendre les droits il

in de règne al Libéria

A THE SHIPLES AND SINCE SHELTER STATE THE REST TOR BY THE PARTY OF # 25 13 34 17 31 1 3°20" 50934-7 3-4 en amine let in's March 18 2147 12.18 EM & PERSON 1.381 W. EST CL IN MIN N. P. to proceed the Fact of MARROWS PLATE IN MINTER SECTION OF THE PARTY OF SECTION OF 18 1,2 \$8 3 Tallet & 74'5 Ces 

SHE ST ME ! (183 1" MARCH ST STATE OF THE THE PERSON NAMED IN PRINCIPLE OF THE STREET Pittere Bittadas Cat ME 38 Vatiers Chies A Mini- par are harde him on BESS # - 82 20475 \*\* phot personne 1 sta 1.44 ----#1 700 DE 1. DE-4 6"A. meet estada dans in p Served Doe n a miles guerre SE SE SE SECTION OF THE SECTION OF THE THE RESIDENCE OF LAND giapera la ferme mata MESSES PAR A DECAL STUBE. Committee aus guinning back a large responding to the heblig a est dene erin de

MAR la role de son municalina de l'adompation, le chef de friberen aus abers aime ! liker quâ êtart en fin 344" 4 iper medites maquinands. In Att Terfer Mars miest : : : :: क्रिक्क बार्चे देशे हु। ता quele par favoration est une ak san Samuel Domini a isu s Minima e chef retrella con we go to pourour tormae's bet een sas maans somme That mix

ha thears, Samuel One BER SERVER, OST TO AFT CHE inimiano ne rescudrati para .j de fodat i gagner du temps . . wate remen in freien proposed a cases of unitarial the 二、元、12 数分 医成形性畸形 pir et de la securita ». rien at ib gientreit merbit. Beste les électrons legras à : CONTRACTOR OF SHIPMEN pénes pour octabre . WELL HELD WHITE Mile Parlement sy es: केंद्र हो कि व ब्राइड विस्तान । जान i un intermine à verience démieres portes de 1071.0 manufrante lange. tested pied a pied avec la de care de ses fidéies ou se senti i prendre la funte?

"Atta pienesbie La ter uft in in Dat fiebe ber bie Wette ffe dans for gobniden gericht The state was a financial ATTECH PROPERTY OF STREET int their to meet die ! MAS FAMIL France on the and their proposition and the

Lie Richard Sept. Mille 1988 4

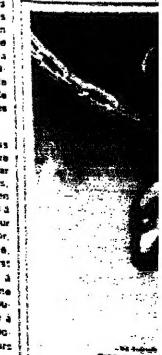

A L'ETRANCER

حكنامن الأحل